

# ŒUVRES COMPLETES

# D'ALEXANDRE DUMAS

#### OEUVRES COMPLÈTES D'ALEXANDRE DUMAS

PUBLIÉES DANS LA COLLECTION MICHEL LÉVY

| Acié                                 | 1 1 | - Le Midi de la Frauce                                  |     |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| A                                    | 1   | - De Paris à Gadix                                      | - 1 |
| Amoury                               |     | - De Paris a Gadix                                      |     |
| Ange Piton                           | 2   | - Quinze jours an Sinal                                 |     |
| Acconio                              | 2   | - En Russie                                             |     |
| Ascanio                              | 2   | - 10 10030                                              |     |
| Aventures de John Davys              |     | - Le Speronare,                                         | - 1 |
| Les Baleiniers                       | 2   | - Le Veloce                                             |     |
| Le Bâtard de Mauléon                 | 3   | - 20 10000                                              |     |
|                                      |     | - Le Speronare.<br>- Le Véloce.<br>- La Villa Palmieri. |     |
| Black                                | 1   | Ingenue                                                 |     |
| La Bouillie de la comtesse Berthe.   | 1   | Inchel de Douibee                                       |     |
| La Douittie de la comiesse Detrue.   |     | Isabel de Bavière                                       |     |
| La Boule de neige                    | 1   | Italiens et Flamands                                    |     |
| Bric-à-Brac                          | 2   | Ivanhoe (traduction)                                    |     |
| Diffe-a-Diac.                        |     | Transioe (transciton)                                   | . 3 |
| Un Cadet de famille                  | 3   | Jane                                                    | ٠.  |
| Le Capitaine Pamphile                | 1   | Jehanne la Pucelle                                      |     |
|                                      | î   | schmine la rucche                                       |     |
| Le Capitaine Paul                    |     | Lonis XIV et son Siècle                                 |     |
| Le Capitaine Richard                 | 1   | Louis XV et sa Cour                                     | - 4 |
|                                      | 1   |                                                         |     |
| Catherine Blum                       |     | Louis XVI et la Revolution                              |     |
| Canseries                            | 2   | Les Louves de Micheconl                                 |     |
|                                      | 1   | Madame de Chambiay                                      |     |
| Cécile                               |     | maname of community                                     | - 2 |
| Charles le Temeraire                 | 2   | La Maison de glace                                      | - 3 |
| Le Chasseur de sauvagine             | 1   | Le Maltre d'armes.                                      |     |
| Le Chareau d'Eppstein                | 2   | Le Maltre d'armes                                       |     |
| Te Chaican a Ebbstein                |     | Les mariages du pere Otitus                             |     |
| Le Chevalier d'Harmental             | 2   | Les Médicis                                             |     |
| Le Chevalier de Maison-Rouge         | 2   | Mes Mémoires                                            | 4   |
| The conceaner de maison-woulder :    | 3   | Mémoires de Garibaldi                                   | -   |
| Le Collier de la reine               |     | Memoires de Galibaidi                                   | - 8 |
| La Colombe Mattre Adam te Calabrais. | 1   | Mémoires d'une avengle                                  |     |
| Le Comte de Monte-Cristo             | 6   | Mémoires d'un médecin : Balsamo.                        |     |
| Le Comite de Monte-chisto            |     | Memonies a an incaccia . Daisanno.                      |     |
| La Comtesse de Charny                | 6   | Le Mencur de loups                                      |     |
| La Comtesse de Salisbury             | 2   | Les Mille et un Fantômes                                |     |
| Les Compagnous de Jehu               | 3   | Les Mohicans de Paris                                   |     |
| Les Compagnous de Jenu               |     | Des Municans de Latis                                   |     |
| Les Confossions de la marquise       | 2   | Les Morts vont vite                                     |     |
| Conscience l'innocent                | 2   | Napoléon.<br>Une Nuit à Florence.                       |     |
| La Dame de Monsorean                 | 3   | Tine Nuit & Florence                                    |     |
|                                      |     | One Man a Plotenees                                     |     |
| La Dame de Votupté                   | 2   | Olympe de Clèves                                        |     |
| Les Deux Diane                       | 3   | Le Page du duc de Savoie                                |     |
| Les Deux Reines                      | 9   | Le Pasteur d'Ashbourn                                   |     |
|                                      |     | De resteur a resimpourité                               |     |
| Dleu dispose                         | 2   | Pauline et Pascal Bruno                                 |     |
| Le Dranie de 93                      | 3   | Un Pays inconnu                                         |     |
| Les Drauies de la nier               | 1   | Le Père Gigogne                                         |     |
| Les Drautes de la mer                |     | The Lete Orkogine                                       |     |
| La Femme au collier de velours.      | 1   | Le Père la Ruine                                        |     |
| Fernande                             | 4   | La Princesse de Monaco                                  |     |
| Une Fille du régent                  | í   | La Princesse Flora                                      |     |
| One Fille du legent                  |     | La Fillicesse Flora                                     |     |
| Le Fils du forçat                    | 1   | Les Quarante-Ciuq                                       |     |
| Les Frères corses                    | 1   | La Regence                                              |     |
| Gabriel Lambert                      | i   | La Reine Margot                                         |     |
|                                      |     | TM Deline marker                                        |     |
| Gaule et France                      | 1   | La Route de Varennes                                    |     |
| Control                              | 1   | Le Saltéador                                            |     |
| Georges<br>Un Gil Blas en Californie |     | Salvator (suite des Mebicans de Paris)                  |     |
| Un Gil bias en Cathornie             | 1   |                                                         |     |
| Les Grands Hommes en robe de         |     | Souvenirs d'Antony                                      |     |
| chambre : Gésar                      | 2   | Les Stuarts                                             |     |
| - Henri IV, Louis XIII, Richelien,   |     |                                                         |     |
| - Henri I v, Louis Alli, Richellen.  | 2   | Sultanetta                                              |     |
| La Guerre des femmes                 | 2   | Sylvandire                                              |     |
| Histoire d'un casse-noisette         | ű.  | Sylvandire                                              |     |
|                                      | i   | Maria Maluac                                            |     |
| L'Horoscope                          |     | Trois Maltres                                           |     |
| Impressions de voyage : En Suisse,   | 3   | Les Trois Monsquetaires                                 |     |
| - Une Année à Florence               | 1   | Le Trou de l'enfer                                      |     |
| - One Annee a Florence               |     |                                                         |     |
| - L'Arabie Heureuse                  | 3   | La Tullpe noire                                         |     |
| - Les Bords du Rhin                  | 2   | Le Vicomte de Bragelonne                                |     |
| - Le Capitaine Arena                 | 1   | La Vie au désert                                        |     |
| - Lo Courses                         | 3   | Une Vie d'artiste                                       |     |
| - Le Caucase                         |     | Une Tie warnate                                         |     |
| - Le Gorricolo                       | 2   | Vingt Ars après                                         |     |

# LE PAGE

DП

# DUC DE SAVOIE

PAI

## ALEXANDRE DUMAS

1

NOUVELLE ÉDITION





### PARIS

MICHEL LÉVY FRÈRES, LIBRAIRES ÉDITEURS RUE VIVIENNE, 2 BIS, ET BOULEVARD DES ITALIENS, 13 A LA LIBRAIRIE NOUVELLE

1866

Tous droits réservés



### LE PAGE

DU

## DUC DE SAVOIE

#### PREMIÈRE PARTIE

1

CE QU'EUT PU VOIR UN HOMME PLACÉ SUR LA PLUS HAUTE TOUR D'HESDIN-FERT, DANS LA JOURNÉE DU 5 MAI 1555, VERS DEUX HEURES DE L'APRÈS-MIDI.

Transportons de plein saut, sans préface, sans préambule, ceux de nos lecteurs qui ne craindront pas de faire, avec nous, une enjambée de trois siècles dans le passé, en présence des hommes que nous avons à leur faire connaître, et au milieu des événements auxqueis nous allons les faire assister.

Nous sommes au 5 mai de l'année 1555.

Henri II règne sur la France;

Marie Tudor, sur l'Angleterre;

Charles-Quint, sur l'Espagne, l'Allemagne, les Flandres, l'Italie et les deux Indes, c'est-à-dire sur un sixième du monde.

La scène s'ouvre aux environs de la petite ville d'Hesdin-Fert, qu'achève de rebâtir Emmanuel-Philibert, prince de Piémont, en remplacement d'Hesdin-le-Vieux, qu'il a pris et rasé l'année précédente. — Donc, nous voyageons dans cette partie do l'ancienne France qu'on appelait alors l'Artois, et qu'on appelle aujourd'hui le département du Pas-de-Calais.

Nous disons de l'ancienne France, car un instant l'Artois a été réuni au patrimoine de nos rois par Philippe-Auguste. le vainqueur de Saint-Jean-d'Acre et de Bouvincs; mais, entré, en 1180, dans la maison de France, donné, en 1237, par saint Louis, à Robert, son frère cadet, il s'égara, aux mains de trois femmes, Mahaud, Jeanne 1re et Jeanne II. dans trois maisons différentes. Puis, avec Marguerite, sœur de Jeanne II et fille de Jeanne Ire, il passa au comte Louis de Mâle, dont la fille le fit entrer, en même temps que les comtés de Flandres et de Nevers, dans la maison des ducs de Bourgogne. Enfin, Charles le Téméraire mort, Marie de Bourgogne, dernière héritière du nom gigantesque et des biens immenses de son père, alla, le jour où elle épousa Maximilien, fils de l'empereur Frédéric III, réunir nom et richesses au domaine de la maison d'Autriche, lesquels s'y engloutirent comme un fleuve qui se perd dans l'Océan.

Cétait là une grande perte pour la France, car l'Artois était une belle et riche province. Aussi, depuis trois ans, avec des chances capricieuses et des fortunes diverses, Henril II et Charles-Quint luttaien-lès corps à corps, pied à pied, front contre front, Charles-Quint pour la conserver,

Henri II pour la reprendre.

Pendant cette guorre acharnée, où lo fils retrouvait le vicil ennami de son père, et, comme son père, devait avoir son Marignan et son Pavie, chacun avait rencontré ses bons et ses mauvais jours, sos victoires et ses déaites. La France avait vu l'armée en désortre de Charles Quint lever le siège de Metz, et avait pris Marienbourg, Bouvines et Dinant; l'Empire, de son côte, avait emporte d'assaut Thérouanne et Hesdin, et, furieux de sa défaite de Metz, avait brûlé l'une et rasé l'autre.

Nous avons comparé Metz à Marignan, et nous n'exagérons pas. Une armée de cinquante mille hommes d'infanterie, de quatorze mille chevaux, décimée par le froid, par la maladic, et, disons-le aussi, par le courago du due François de Guise et de la garnison française, s'évanouit comme une vapeur, disparut comme une fumée, laissant, pour toute trace de son existence, dix mille morts, deux mille tentes et cent vingt pièces de canon!

La démoralisation était telle, que les fuyards n'essayaient

nas même de se défendre. Charles de Bourbon poursuivait un corps de cavalerie espagnole; le capitaine qui commandait ce corps s'arrête et va droit au chef ennemi :

- Prince, duc ou simple gentilhomme lui dit-il, qui que tu sois enfin, si tu combats pour la gloire, cherche une autre occasion; car, aujourd'hui, tu égorgerais des hommes trop faibles, non-seulement pour te résister, mais encore pour prendro la fuite.

Charles de Bourbon remit son épée au fourreau, ordonna à ses hommes d'en faire autant : et le capitaine espagnol et sa troupe continuèrent leur retraite sans être davantage in-

quiétés par eux.

Charles-Quint avait été loin d'imiter cette clémence. Thérouanne prise, il avait ordonné que la ville fût livrée au pillage, raséejus qu'en ses fondements; qu'on détruisit, nonseulement les édifices profanes, mais encore les églises, les monastères et les bôpitaux; qu'on n'y laissât, enfin, aucun vestige de muraille; et, de peur qu'il n'y restât pierre sur pierre, il requit les habitants de la Flandre et de l'Artois pour en disperser les débris-

L'appel de destruction avait été entendu. Les populations de l'Artois et de la Flandre, auxquelles la garnison de Thérouanne causait de grands dommages, étaient accourues armées de pioches, de marteaux, de hoyaux et de pies, et la ville avait disparu comme Sagonte sous les pieds d'Annibal, comme Carthage au souffle de Scipion.

Il en était arrivé d'Hesdin comme de Thérouanne.

Mais, sur ces entrefaites, Emmanuel-Philibert avait été nommé commandant en chef des troupes de l'Empire dans les Pays-Bas, et, s'il n'avait pu sauver Thérouanno, il avait.

du moins, obtenu de rebâtir Hesdin.

Il avait accompli en quelques mois ce travail immense, et nne nouvelle ville venait de s'élever comme par enchantement à un quart de lieue de l'ancienne. Cette nouvelle ville. située au milieu des marais du Mesnil, sur la rivière de la Canche, était si bien fortifiée, qu'elle faisait encore, cent cinquante ans après, l'admiration de Vauban, quoique pendant le cours de ces cent cinquante ans, le système de fortifications eût entièrement changé.

Son fondateur l'avait appelée Hesdin-Fert; c'est-à-dire

que, pour forcer la ville nouvelle à se souvenir de son origine, il avait joint à son nom ces quatre lettres : F. E. R. T. données avec la croix blanche par l'empereur d'Allemagne, après le siège de Rhodes, à Amédée le Grand, treizième comte de Savoie, et qui s'gnifient : Fortitudo ejus Rhodum tenuit, c'est-à-dire : Son courage a saute Rhodes.

Mais ce n'était pas le sent miracle qu'ent opéré la promotion du jeune général auque (Charles-Quint venait de confier la conduite de son armée, Grâce à la discipline rigide qu'il avait su établir, le malheureux pays qui, depuis quatre ans, était le théatre de la guerre commençait à respirer; les ordres les plus sévères avaient été donnés par lui pour empécher le pillage et même la maraude; tout chef contrevenant était désarmé et mis, sous sa tente, en vue de toute l'armée, à des arrêts plus ou moins longs; tout soldat pris en flagrant délit était pendu.

Îl en résultait que, comme l'hiyer de 1554 à 1555 avait à peu près fait cesser les hostilités de part et d'autre, les habitants de l'Artois venaient de passer quatre ou cinq mois qui, comparativement aux trois années écoulées entre le sière de Metz et la reconstruction d'Hesdin. leur avaient

paru un échantillon de l'âge d'or.

Il y avait hien encore de temps en temps, par-ci par-là, quelque château incendié, quelque forme pillée, quelque maison dévalisée, soit par les Français, qui tenaient Abbeville, Doulens et Montreuil-sur-Mer, et qui-hasardaient des excursions sur le territoire ennemi, soit par les pillards incorrigibles, reitres, lansquenets et bolièmes, que l'armée impériale trainait à sa suite; mais Emmanuel-Philibert faisait si bonne chasse aux Français, et si rude justice aux impériaux, que ces catastrophes devenaient de jour en jour plus rares.

Voilà donc où l'on en était dans la province d'Artois, et particulièrement dans les environs d'Hesdin-Fert, le jour

où s'ouvre notre récit, c'est-à-dire le 5 mai 1555.

Mals, après avoir donné à nos lecleurs un aperçu de l'état moral et politique du pays, il nous reste, pour complèter lo tableaa, à leur donner une idée de son aspect matériel, aspect qui a totalement changé depuis cetté époque, grâce aux envahissements de l'industrie et aux améliorations de la culture. Disons done, afin d'arriver à ce résultat difficile que nous nous proposons, et qui a pour but de reproduire un passé presque évanoui, disons donc ce que, pendant cette journét du 5 mai 1555, vers deux heures de l'après-niidi, eût vu un homme qui, monté sur la plus haute tour d'Hesdin, et le dos tourné à la mer, eût embrassé l'horizon s'étendant en deniercle sous son regard, depuis l'extrémité septentrionale de cette petite chaîne de collines derrière laquelle se cache Béthune, jusqu'aux derniers mamelons méridionaux de cette même chaîne au pied desquels s'élève Doulens.

Il edt eu d'abord, en face de lui, s'avançant en pointe vers les rives de la Canehe, l'épaisse et sombre forêt de Saint-Pol-sur-Ternoise, dont le vaste tapis vert, jeté ainsi qu'un manteau sur l'épaule des collines, allait, au bas du versant opposé, tremper sa lisière aux sources de la Searpe, qui est à l'Eseaut ee que la Saône est au Rhône, ce que la Moselle

est an Rhin.

A la droite de cette forêt, et, par conséquent, à la gauche de l'observateur que nous supposons placé sur la plus laute tour d'Hestin-Fert, au fond de la plaine, sous l'abri de ces mêmes collines qui ferment l'horiton, les bourgs d'Enchin et de Fruges, perdus au milieu des fumées bleuâtres de leurs cheminées, fumées qui les enveloppent comme une vapeur transparente, comme un voile diaplane, indiquaient que les frileux habitants de ces provinces septentrionales n'avaient point encore, malgré l'appartiton des premiers jours de printemps, dit un adieu réel au feu, ce joyeux et fidèle ami des jours d'hiver.

En avant de ces deux villages, et semblable à une sentinelle qui se serait basardée à sortir de la forêt, mais qui, mal rassurée encore, n'aurait pas voulu complétement abandonner sa lisière, s'élevait une jolie petite habitation,

moitié ferme, moitié château, appelée le Parcq.

On voyait, pareil à un roban doré flottait sur la robe verte de la plaine, le chemin qui, partant, unique d'abord, de la porte de la ferme, se séparait biendt en deux branches, dont l'une venait droit à Hesdin, et dont l'autre, contournant la forêt, dénonçait les relations établies entre les labitants du Pareq et les villages de Frévent, d'Auxy-le-Château et de Nouvion en Ponthieu. La plaine qui s'étendait de ces trois bourgs à Hesdin formait le bassin opposé à celui que nous venons de décrire, c'est-à-dire qu'elle était située à la gauche du bassin de la forêt de Saint-Pol, et, par conséquent, à la droite du spectateur ficit qui nous sert de ciecrone, on plutôt de pivot.

C'etait la partie la plus remarquable du paysage, non point par les accidents naturels du terrain, mais, au contraire, par

la circonstance fortuite qui l'animait en ce moment.

En effet, tandis que la plaine opposée n'était couverte que de verdissantes moissons, celle-ci était presque entlèrement cachée par le camp de l'empereur Charles-Quint.

Ce camp, entouré de fossés et garni de palissades, renfermait toute une ville, non pas de maisons, mais de tentes.

Au centre de ces tentes, comme Notre-Dame de Paris dans la Cité, comme le château des Papes au milieu d'Avignon, comme un vaisseau à trois ponts parmi les vagues moutonneuses de l'Océan, surgissait le pavillon impérial de Charles-Quint, aux quatre angles duquel flottaient quatre étendards dont un seul suffisait d'habitude à l'ambition humaine : l'étendard de l'Empire, l'étendard de l'Espagne, l'étendard de Rome et l'étendard de la Lombardie ; car il avait été couronné quatre fois, ce conquérant, ce vaillant, ce victorieux, comme on l'appelait : à Tolède, de la couronne de diamants, comme roi d'Espagne et des Indes; à Aix-la-Chapelle, de la couronne d'argent, comme empereur d'Allemagne: enfin, à Bologne, de la couronne d'or, comme roi des Romains, et de la couronne de fer, comme roi des Lombards. Et, lorsqu'on essavait de s'opposer à cette volonté qu'il avait de se faire couronner à Bologne, au lieu d'alter, selon la contume, se faire couronner à Rome et à Milan; lorsqu'on lui objectait le bref du pape Étienne, qui ne veut pas que la couronne d'or quitte le Vatican, et le décret de l'empereur Charlemagne, qui défend que la couronne de fer sorte de Monza, il répondit hautainement, ce vainqueur de François Ier, de Sollman et de Luther, qu'il était accoutumé, non pas à courir après les couronnes, mais à ce que les couronnes courussent après lui.

Et notez bien que ces quatre étendards étaient surmontés de son étendard, à lui, lequel présentait les colonnes d'Hercule, non plus comme les bornes de l'ancien monde, mais comme les portes du nouveau, et faisait flotter à tous les vents du ciel cette ambitieuse devise, qui avait grandi par

sa mutilation : Plus ultrà!

A la distance d'une cinquan taine de pas du pavillon de Femperenz, sélevati la tente du général en chef, Emmanuel-Philibert, tente que rien ne distinguait de celles des autres capitaines, simon un double étendard portant, l'un les armes de Savole, — une croix d'argent sur champ de gueules, avec ces quarre lettres, dont nous avons déjà expliqué le sens : F. E. R. T., — et l'autre, ses armes particulières, à lui Emmanuel, représentant une main levant au ciel un trophée composé de lances, d'épées et de pistolets, avec cette devise : Spoliatis arma supersunt, c'est-à-dire : Aux dépouillés les armes restent.

Le camp, que dominaient ces deux tentes, était divisé en quatre quartiers, au milieu desquels serpentalt la rivière,

chargée de trois ponts.

Le premier quartier était destiné aux Allemands; le se-

cond, aux Espagnols; le troisième, aux Anglais.

Le quatrieme rentermait le pare d'artillerie, entièrement renouvelé depuis la défaite de Metz, et que l'adjonction de pièces françaises, prises à Thérouanne et à Hesdin, avait porté à cent-vingt canons et à quinze bombardes.

Sur la culasse de chacune des pièces prises aux Français, l'empereur avait fait graver ses deux mots favoris : Plus ul-

trà!

Derrière les canons et les bombarles étaient rangés, sur trois lignes, les caissons et les chariots contenant les munitions; des sentinclles, l'épée à la main, sans arquebuses ni pistolets, veillaient à ce que personne n'approchât de ces volcans dont une étincelle suffisait pour faire jaillir la flamme.

D'autres sentinelles étaient placées en dehors de l'enceinte.

Dans les rues de ce camp, ménagées comme celles d'uneville, circulaient des milliers d'hommes avec une activité militaire, que tempéraient néanmoins la gravité allemande, l'orgueil espagnol et le flegme anglais.

Le soleil se réfléchissait sur toutes ces armes, qui lui renvoyaient ses rayons en éclairs; le vent se jouait au milieu de tous ces étendards, de toutes ces bannières, de tous ces pennons, dont il roulait ou déroulait, selon son caprice, les

plis zoveux et les brillantes couleurs.

Cette activité et ce bruit, qui flottent toujours à la surface des multitudes et des océans, faisaient un contraste remarquable avec le silence et la solitude de l'autre côté de la plaine, où le soleil n'éclairait que la mossique mouvante des moissons, arrivées à différents degrés de maturité, et où le vent ne faisait trembler que ces fleurs champetres que les jeunes filles se plaisent à tresser, pour la parure du dimanche, en couronnes de nourore et d'active.

Et, maintenant que nous avons consacré le premier chapitre de notre livre à dire ce qu'ette mentrassé le regard d'un homme placé sur la plus haute tour d'Hesdin-Fert, pendant la journée du 5 mai 1353, consacrons le second chapitre à dire ce qui ett échappé à ce regard, si perçant qu'il fut.

### П

#### LES AVENTURIERS.

Ce qui edt échappé au regard de cet homme, si perçant qu'il fit, c'est ce qui se passit dans l'endroit le plus épais et, par conséquent, le plus sombre de la forêt de Saint-Poisur-Ternoise, au fond û une grotte que les arbres couvraient de leur ombre et que les lierres enveloppaient de leurs réseaux, tandis que, pour la plus grande sécurité de ceux qui occupaient cette grotte, une sentinelle cachée dans les broussailles, et couchée le ventre contre terre, aussi immobile que l'ett été à sa place un des troncs d'arbre dont elle était entourée, veillait à ce qu'aucun profane ne vint troubler l'important conciliabule auquel, en notre qualité de romancier, c'est-à-dire de magicien à qui toutes portes sont ouvertes, nous allons faire assister nos lecteurs.

Profitons du moment rapide où, préoccupée du bruit que fait, en bondissant par les fougéres, un c'hevreuil effaré, cette scntinelle, qui ne nous a point vus, et que nous avons découverte, tourne les yeux du côté d'où vient ce bruit, pour nous glisser inaperçus dans la grotte, et suivre dans ses moindres détails l'action qui s'y passe, abrités que nous sommes derrière la saillie d'un rocher.

Cette grotte est occupée par liuit hommes, aux visages, aux costumes et aux tempéraments divers, bien que, d'après les armes qu'ils portent sur cux, ou qui gisent à terre à la portée de leurs mains, ils paraissent avoir adopté la même carrière.

L'un d'eux, aux doigts tachés d'encre, à la figure fine et risée, trempant sa plume, — du bec de laquelle il extirpe, de temps en temps, un de ces poils qui se trouvent à la surface des papiers mal travaillés, — trempant sa plume, disons-nous dans un de ces encriers de corne comme en portent à leur ccinture les bazochiens, les cleres et les huissiers, écrit sur une espèce de table de pierre reposant sur deux pieds massifs, pendant qu'un autre qui tient à la main, avec la patience et l'immobilité d'un chandleir de métal, une brauche de sapin enflammée, éclaire, non-seulement l'écrivain, la table et le papier, mais encore, par flaques de lumière plus ou moins larges, selon la proximité ou l'étoignement, lui-même d'abord, et ensuite ses six autres compagnons.

Il s'agit, à n'en pas douter, d'un acte qui intéresse la société tout entière, ce qui est facile à voir par l'ardeur avec laquelle chacun prend part à sa rédaction.

Cependant, trois de ces hommes paraissent moins occupés que les autres de ce soin tout matériel.

Le premier est un beau jeune homme de vingt-quatre à vingt-cinq ans, diégamment vêtu d'une espèce de cuirasse de peau de buffle, à l'épreuve, sinon de la balle, au moins d'un coup d'épée ou de dague. Un justaucorps de velours marron, un peu fané, il est vrai, mais encore fort présentable, après avoir montré, par l'ouverture des épaules, ses manches talladdees à l'essignole, c'est-à dire façonnées d'après la deraière mode, dépasse de quatre doigts l'extrémité inférieure du buffle, et vient, avec une certaine ampleur de

plis, flotter sur une trousse de drap vert tailladée suivant le même système, et qui va se perdre dans une paire de graudes bottes ar-sez hautes pour protéger la cuisse quand on est à cheval, et assez souples pour se rabattre jusqu'au-dessous du genou lorqu'on marche à pied.

Il chantonne un rondeau de Clément Marot, tout en frisant sa fine moustache noire d'une main, et en peignant, de l'autre, sa chevelure, qu'il porte un peu plus longue qu'il n'est de mode à cette époque, sans doute pour ne pas perdre les avantages de la moelleuse ondulation dont la nature l'a

douée.

Le second est un homme de trente-six ans à peine : seulement, il a le visage tellement balafré par les blessures qui le sillonnent en tous sens, qu'il est impossible de lui assigner un âge. Il a le bras et une portion de la poitrine découverts, et, sur ce que l'on voit de son corps, on peut reconnaître une série de cicatrices non moins nombreuses que celles qui décorent son visage. Il est en train de panser une plaie qui lui a dénudé une partie du biceps; heureusement, la blessure est au bras gauche, et, par conséquent, elle n'aura pas d'inconvénients aussi graves que si elle offensait le bras droit. Il tient entre ses dents l'extrémité d'une bande de toile, avec laquelle il comprime une poignée de charpie qu'il vient de tremper dans un certain baume dont un bohémien lui a donné la recette, et dont il prétend se trouver parfaitement bien. Au reste, pas une plainte ne sort de sa bouche, et il paraît aussi insensible à la douleur, que si le membre, de la guérison duquel il s'occupe, était de chêne ou de sapin.

Le troisième est un homme de quarante ans, grand et minee, au visage pâle, à la tournure ascétique. Il est agenoux dans un coin, roule un chapelet entre ses doigts, et expédie, avec une volubilité qui n'appartient qu'à lui, une douzaine de Pater et une douzaine d'Ave. De temps en temps, sa main droite abandonne le chapelet, et retentit sur sa poi-time avec le bruit que fait le mailtet d'un tonnelier sur une fataille vide; mais, le double ou le triple Med. culpd pronocé à haute volx, il revient à son chapelet, qu'il se remut à tourner entre ses mains aussi rapidement qu'un rosaire aux mains d'un moine, ou le combolio aux doigs d'un derviche,

Les trois personnages qui nous restaient à décrire ont un caractère non moins tranché, Dieu merell que les cinq que nous avons déjà eu l'honneur de faire passer sous les yeux de nos lecteurs.

L'un de ces trois-là est appuyé des deux mains sur la table même où l'écrivain accomplit son office; il suit, sans en perdre un trait, tous les circuits et toutes les ondulations de sa piume; c'est lui qui a fait le plus d'obsgrvations sur l'acte qui se rédige, et, : il faut le dire, ses observations, quoique un peu entachées d'égoisme, sont presque toujours pleines de finesse ou, chose étrange! tant une qualité semble opposée à l'autre, pleines de bon sens. Il a quarante-cinq ans des yeux fins, petits et enfoncés sous de gros sourcils blonds.

Un autre est couché à terre : il a trouvé un grès propre an repassage des épées, et à l'affilage des poignards : il profite de la circonstance pour faire, à grand renfort de salive, et par des frottements multipliés sur ce grès, une nouvelle pointe à sa dague, complétement émoussée. Sa langue, qu'il tient serrée entre ses dents, et qui sort du coin de sa bouche, indique toute l'attention et nous dirons même tout l'intérêt qu'il porte à l'action qu'il accomplit. Cependant cette attention n'est pas si absolue, qu'il n'ait une oreille à la discussion. Si la rédaction est selon son cœur, il se contente d'approuver de la tête; si, au contraire, elle blesse sa moralité ou déroute ses calculs, il se lève, s'approche du scribe. pose la pointe de sa dague sur le papier en disant ces trois mots : « Pardon... vous dites?... » et ne lève sa dague one lorsqu'il est parfaitement satisfait de l'explication; ce qu'il exprime par une salivation plus abondante et par un frottement plus acharné de sa dague contre le grès, frottement grâce auquel l'aimable instrument promet de reprendre bientôt son acuité primitive.

Le dernier, — et nous commençons par reconnaître le tort que nous avons en de le ranger dans la catégorie de ceux que précecupent les intérêts matériels qui se débattent, à cette-heure, entre le scribe et les assistants, — l'e dernier, le dos appuyé aux parois de la grotte, les bras pendants, les yeux au ciel, ou plutôt à la voûte humide et sombre sur laquelle se jouent, comme des feus follets, les rayons mouvants de la torche résineuse, le dernier, disons-nous, semble

à la fois un réveur et un poste. Que cherche-t-il en ce moment? Est-ce la solution de quelque problème comme ceux que viennent de résoudre Christophe Colomb et Galilée? Est-ée la forme d'un de ces tercets comme les faisait Dante, ou de l'un de ces huitains comme les chantait Tasse? C'est ce que pourrait seul nous dire le démon qui veille en lui, et qui s'occupe si peu de la matière, — absorbé qu'il est dans la contemplation des choses abstraites, — qu'il laisee aller en lambeaux toute la portion des vétements du digne poête qui n'est pas de fer, de cuivre ou d'acler.

Voilà les portraits esquissés tant bien que mal. Mettons les

noms au-dessous de chacun d'eux.

Celui qui tient la plume se nomme Procope; il est Normand de naissance, presque juriste par l'éducation; il larde sa conversation d'axiomes tirés du droit romain, et d'aphorismes empruntés aux Capitulaires de Charlemagne. Du moment où l'on a passé un écrit avec lui, on doit s'attendre à un procès. Il est vrai que, si l'on se contente de sa parole, sa parole est d'or; seulement, il n'est pas toujours d'accord avec la moralité, comme le vulgaire l'entend, dans sa manière de la tenir. Nous n'en citerons qu'un exemple, et c'est celui qui l'avait jeté dans la vie d'aventures où nous le rencontrons. Un noble seigneur de la cour de François Ier était venu, un jour, lui proposer une affaire, à lui ct à trois de ses compagnons: il savait que le trésorier royal devait, le soir même, apporter de l'Arsenal au Louvre mille écus d'or; cette affaire était d'arrêter le trésorier au coin de la rue Saint-Paul, de lui prendre les mille écus d'or, et de les partager ainsi: cinq cents au grand seigneur, qui attendrait, place Royale, que le coup fût fait, et qui, en sa qualité de grand seigneur, demandait la moitié de la somme: l'autre moitié entre Procope et ses trois compagnons, qui auraient ainsi chacun cent vingt-cing écus. La parole fut engagée de part et d'autre, et la chose fut faite comme il avait été convenu; seulement, quand le trésorier fut convenablement dévalisé, meurtri et jeté à la rivière, les trois compagnons de Procope hasarderent cette proposition, de tirer vers Notre-Dame, au lieu de gagner la place Royale, et de garder les mille écus d'or, au lieu d'en remettre cinq cents au grand seigneur. Mais Procope leur rappela la parole engagée.

- Messieurs, dit-il gravement, vous oubliez que ce serait manquer à notre traité, que ce serait frustrer un client!... Il faut de la loyauté avant tout. Nous remettrons au duc fle grand seigneur était un duc) les cinq cents écus d'or qui lui reviennent, et depuis le premier jusqu'au dernier, Mais, continua-t-il, s'apercevant que la proposition excitait quelques murmures, distinguimus : quand il les aura empochés et qu'il nous aura reconnus pour d'honnêtes gens, rien n'empêche que nous n'allions nous embusquer au cimetière Saint-Jean, où j'ai la certitude qu'il doit passer; c'est un lieu désert et tout à fait propice aux embuscades. Nous ferons du duc ce que nous avons fait du trésorier, et, le cimetière Saint-Jean n'étant pas très-éloigné de la Seine, on pourra les retrouver demain tous les deux dans les filets de Saint-Cloud. Ainsi, au lieu de cent vingt-cinq écus, nous en aurons deux cent cinquante chacun, desquels deux cent cinquante écus nous pourrons jouir et disposer sans remords. avant tenu fidèlement notre parole vis-à-vis de ce bon duc l

La proposition acceptée avec enthousiasme, il fu fait ains qu'il avait été dit. Par malheur, dans leur empressement à le jeter à la rivière, les quatre associés ne s'apercurent pas que le duc respirati encore; la fraicheur de l'eau tin i rendit des forces, et, an lieu d'aller jusqu'à Saint-Cloud, comme l'espérait Procope, il aborda au prévôt de l'aris, qui, à cette époque, se nommait M. d'Estourville, un signalement si exact des quatre bandis, que, dés le lendemain, ceux-ci jugérent à propos de quitter Paris, de peur d'un procès ob, malgré la connaissance approfondie que Procope avait du droit, ils eussent bien pu laisser la chose à laquelle, si philosophe m'on soit, on tient toulours neu ou prou, c'est-à-

dire l'existence.

Nos quatre gaillards avalent done quitté Paris, tirant chacun vers un des quatre points cardinaux. Le nord était échu à Procope. De lá vient que nous avons le bonheur de le retrouver tenant la plume dans la grotte de Saint-Pol-sur-Ternoise, rédigeant, par le choix de ses nouveaux compagnons, qui avaient rendu cet hommage à son mérite, l'acte important dont nous aurons à nous occuper tout à l'huer.

Celui qui éclaire Procope se nomme Heinrich Schar-

feinstein. Cet indigne sectateur de Luther que les mauvais procédes de Charles-Quint à l'endroit des huguenots ont poussé dans les rangs de l'armée française avec son neveu Frantz Scharfeinstein, qui fait, en ce moment, sentinelle au dehors. Ce sont deux colosses que l'on dirait animés par une même âme et mus d'un seul esprit. Beaucoup prétendent que ce seul esprit n'est pas suffisant pour deux corps de six pieds chacun; mais eux ne sont pas de cet avis, et trouvent que tout est bien comme il est. Dans la vie ordinaire, ils daignent rarement avoir recours à un auxiliaire quelconque, soit homme, soit instrument, soit machine, pour arriver au but qu'ils se proposent. Si ce but est de mouvoir une masse quelconque, au lieu de chercher. comme nos savants modernes, par quels moyens dynamiques Cléopatre fit transporter ses vaisseaux de la Méditerrance dans la mer Rouge, ou à l'aide de quels engins Titus souleva les blocs gigantesques du cirque de Flavien, ils entourent bravement de leurs quatre bras l'objet qu'il faut déplacer, ils nouent la chaîne intrangible de leurs doigts d'acier, ils font un effort simultané avec cette régularité qui distingue tous leurs mouvements, et l'objet quitte la place qu'il avait pour celle qu'il doit avoir. S'il s'agit d'escalader quelque muraille ou d'atteindre à quelque senêtre, au lieu de traîner, ainsi que le font leurs compagnons, une lourde échelle qui embarrasse leur marche, quand l'expédition rénssit, ou qu'il faut abandonner comme pièce de conviction, quand l'entreprise échoue, ils vont, les mains vides, à l'endroit où ils ont affaire. L'un d'eux, peu importe lequel, s'appuie à la muraille, l'autre monte sur ses épaules, et, au besoin, dans ses mains élevées au-dessus de la tête. Avec l'aide de ses propres bras, le second atteint ainsi une hauteur de dix-huit à vingt pieds, hauteur presque toujours suffisante pour gagner la crête d'un mur ou le balcon d'une fenêtre. Dans le combat, c'est toujours le même système d'association physique : ils marchent côte à côte et d'un pas égal; seulement, l'un frappe, et l'autre dépouille; quand celui qui frappe est las de frapper, il se contente de passer l'épée, la masse ou la hache à son compagnon, en disant ces seuls mots ; « A ton tour! » Alors, les rôles changent : c'est celui qui frappalt qui dépouille, et celui qui dépouillait.

qui frappe. Au reste, leur façou de frapper, à tons deux, est connue et fort estimée; mais, nous l'avons dit, en général, on fait plus d'estime de leurs bras que de leur cerveau, de leurs forces que de leur intelligence. Voilà pourquoi l'un a été chargé de faire la sentinelle au dehors, et l'autre le chancelle rau dedans.

Quant au jeune homme aux moustaches noires et anx cheveux bouclés, qui frise ses moustaches et qui peigne ses cheveux, il a nom Yvonnet; il est Parisien de naissance et Français de cœur. Aux avantages physiques que nous avons déjà signalés en lui, il faut ajouter des mains et des pieds de femme. Dans la paix, il se plaint sans cesse. Comme le sybarite antique, le pli d'une rose le blesse; il est paresseux s'il faut marcher; il a des vertiges, s'il faut monter; il a des vapeurs, s'il faut penser, Impressionnable et nerveux comme une jeune fille, sa sensibilité exige les plus grands ménagements. Le jour, il exècre les araignées, il a horreur des crapauds, ils se trouve mal à la vue d'une souris. Pour qu'il s'aventure au milieu des ténèbres, qui lui sont antipathiques, il faut qu'une grande passion le pousse hors de luimême. Au reste, rendons-lui cette justice, il a toujours quelque grande passion; mais presque toujours, si c'est la nuit que le rendez-vous lui est donné, il arrive près de sa maîtresse tout effaré et tout tremblant, et il a besoin, nour se remettre, d'autant de paroles rassurantes, de caresses empressées et de soins aftentifs que Héro en prodiguait à Léandre, lorsque celui-ci entrait dans sa tour tout ruisselant de l'eau des Dardanelles! Il est vrai que, des qu'il entend la trompette; il est vrai que, dès qu'il respire la poudre; il est vrai que, des qu'il voit passer les étendards, Yvonnet n'est plus le même homme; il s'opère en lui une transformation complète : plus de paresse, plus de vertiges, plus de vapeurs! La jeune fille devient un soldat féroce, frappant d'estoc et de taille, un véritable lion aux griffes de fer et aux dents d'acier. Lui qui hésitait à monter un escalier pour arriver à la chambre à coucher d'une jolie femme, il grimpe à une échelle, s'accroche à une corde, se suspend à un fil pour arriver le premier sur la muraille. Le combat fini, il lave avec le plus grand soin ses mains et son visage, change de linge et d'habits; puis, peu à peu, redevient le jeune

homme que nous voyons en ce moment, frisant sa moustache, peignant ses cheveux et secouant du hout des doigts la poussière impertinente qui s'attache à ses vêtements.

Celui qui panse la blessure qu'il a reçue au biceps du bras gauche s'appelle Malemort. C'est un caractère sombre et mélancolique qui n'a qu'une passion, qu'un amour, qu'une joie : la guerre ! passion malheureuse, amour mal récompensé, joie courte et funeste; car à peine a-t-il goûté au carnage du bout des lèvres, que, grâce à cette ardeur aveugle et furiense avec laquelle il se jette dans la mêlée, et au peu de soin qu'il prend, en frappant les autres, de ne pas être frappé lui-même, il attrape quelque effroyable coup de pique. quelque terrible monsquetade qui le couche sur le carreau. où il gémit lamental ement, non pas du mal que lui cause sa blessure, mais de la douleur qu'il éprouve de voir les autres continuer la fête sans lui. Par bonheur, il a la chair prompte à la cicatrice, et les os faciles au raccommodage. A l'heure qu'il est, il compte vingt-cinq blessures, trois de plus que César! et il espère bien, si la guerre continue, en recevoir encore vingt-cinq autres avant celle qui doit inévitablement mettre fin à cette carrière de gloire et de douleurs.

Le maigre personnage qui prie dans un coin, et qui dit son chapelet à genoux, s'appelle Lactance. C'est un catholique ardent qui souffre avec peine le voisinage des deux Scharfenstein, dont il craint toujours que l'hérèsie ne le souille. Obligé, par la profession qu'il exerce, à se battre contre ses frères en Jésus-Christ, et à les tuer le plus possible, il n'est pas d'austérités qu'il ne s'impose pour faire équilibre à cette cruelle nécessité. L'espèce de robe de drap dont il est revêtu en ce moment, et qu'il porte, sans gilet ni chemise, directement sur la peau, est doublée d'une cotte de mailles, si toutefois la cotte de mailles n'est pas l'étoffe, et le drap la doublure. Quoi qu'il en soit, au combat, il porte ta cotte de mailles en dehors, et elle devient une cuirasse; te combat terminé, il porte la cotte de mailles en dedans, et elle devient un cilice. C'est, au reste, une satisfaction que l'être tué par lui; celui qui trépasse de la main de ce saint nomme est sûr, au moins, de ne pas manquer de prières. Dans le dernier engagement, il a tué deux Espagnols et un Anglais, et, comme il est en retard avec eux, surtout à cause

de l'hérésie de l'Anglais, qui ne peut pas se contenter d'un De profundis ordinaire, il débite, comme nous l'avons dit, force Pater et force Ave, laissant ses compagnons s'occuper pour lui des intérêts temporels qui se débattent en ce moment. Son compte réglé avec le ciel, il redescendra sur la terre, fera ses observations à Procope, et signera les renrois et les mois royés nuis que pourra nécessiter sa tardive intervention à l'acte que l'on rédice.

Celui qui est appuvé des deux mains sur la table, et qui, tout au contraire de Lactanee, suit, avec une attention soutenue, chaque trait de la plume de Procope, se nomme Maldent. Il est né à Novon, d'un père maneeau et d'une mère picarde. Il a eu une jeunesse folle et prodigue; arrivé à son àge mûr, il veut réparer le temps perdu, et soigne ses affaires. Il lui est arrivé une foule d'aventures qu'il raeonte avec une naïveté qui ne manque pas de charme; mais, il faut le dire, cette naïveté disparaît complétement, lorsou'il attaque avec Procope quelque question de droit. Alors, ils réalisent la légende des deux Gaspard, dont ils sont peut-être les héros, l'un maneeau, l'autre normand. Au reste, Maldent donne et recoit bravement le coup d'épée, et, quoiqu'il soit loin d'avoir la force d'Heinrich ou de Frantz Scharfenstein, le eourage d'Yvonnet, l'impétuosité de Malemort, c'est, au besoin, un compagnon sur lequel on peut compter, et qui, le cas échéant, ne laissera point un ami dans l'embarras.

Le rémouleur qui aiguise sa dague, et qui en éprouve la pointe sur le bout de son ongle s'appelle Pilletrousse. C'est le routier pur sang. Il a tour à tour servi les Espagonis et les Anglais. Mais les Anglais marchandent trop, et les Espagonis ne payent pas assez; il s'est done décidé à travailler pour son eompte. Pilletrousse rôde sur les grands chemins; la nuit sutrout, les grands chemins son tremplis de pillards de toutes les nations: Pilletrousse pille les pillards; seulement, il respecte les Français, ses quasi-compatitotes; — Pilletrousse a nôme du cœur: s'ils sont pauvres, il les aide; s'ils sont faibles, il les procég; s'ils sont malades, ils les soigne; mais, s'il reneontre un vrai compatriote, c'est-à-dire un homme qui soit né entre le mont Viso et les bouches du Rhône, entre le Contat et Fréjus, celu-ia peut disposer de Pilletrousse corps et âme,

sang et argent, tron de laire t c'est encore Pilletrousse qui semble être l'obligé.

Enfin, le neuvième et dernier, celui qui est adossé à la muraille, qui tient ses bras ballants, et qui tève les yeux en l'air, s'appelle Fracasso. C'est, comme nous l'avons dit, un poëte et un rêveur; bien loin de ressembler à Yvonnet, auquel l'obscurité répugne, il aime ces belles nuits éclairées par les seules étoiles; il aime les rives escarpées des fleuves; il aime les plages sonores de la mer. Malheureusement, forcé de suivre l'armée française où elle va, - car, quoique Italien, il a voué son épée à la cause de Henri II, - il n'est pas libre d'errer selon son inclination; mais qu'importet pour le poëte, tout est inspiration; pour le rêveur, tout est matière à rêverie; seulement, le propre des réveurs et des poëtes, c'est la distraction, et la distraction est fatale dans la carrière adoptée par Fracasso. Ainsi, souvent, au milieu de la mêlée. Fracasso s'arrête tout à coup pour écouter un clairon qui sonne, pour régarder un nuage qui passe, pour admirer un beau fait d'armes qui s'accomplit, Alors l'ennemi qui se trouve en face de Fracasso profite de cette distraction pour lui porter tout à son aise quelque coup terrible qui tire le rêveur de sa rêverie, le poëte de son extase. Mais malheur à cet ennemi, si, malgré la facilité qui lui en a été donnée. il a mal pris ses mesures, et n'a pas du coup étourdi Fracasso! Fracasso prendra sa revanche, non pas pour se venger du coup qu'il aura recu, mals pour punir l'importun qui l'a fait descendre du septième ciel, où il planait emporte par les ailes diaprées de la fantaisie et de l'imagination.

Et, maintenant qu'à la manière de l'aveugle divin, nous avons fait l'énumération de nos aventuriers, — dont quelques-uns ne doivent pas être tout à fait inconnus à ceux de nos amis qui ont lu Ascanio et les Deux Dianes, — disons quel hasard les a réunis dans cette grotte, et quel est l'acte mystérieux à la redaction duquel ils donnent tous les soins.

#### ш

OU LE LECTEUR FAIT PLUS AMPLE CONNAISSANCE AVEC LES HÉROS QUE NOUS VENONS DE LUI PRÉSENTER.

Dans la matinée de ce même jour, 5 mai 1535, une petite troupe composée de quatre hommes — lesquels semblaient faire partie de la garnison de Doulens — avait quitté cette ville en se glissant hors de la porte d'Arras, aussitôt que cette porte avait été, nous ne dirons pas ouverte, mais seulement entr'ouverte.

Ces quatre hommes, enveloppés de grands manteaux qui pouvaient servir aussi bien à cacher leurs armes qu'à les garantir de la bise du matin, avaient suivi, avec toutes sortes de précautions, les bords de la petite rivière d'Authie, qu'ils avaient remontée jusqu'à sa source. De là, ils avaient gagné la chaîne des collines dont déià plusieurs fois nous avons parlé, avaient suivi, toujours avec les mêmes précautions, son versant occidental, et, après deux heures de marche, étaient enfin arrivés à la lisière de la forêt de Saint-Pol-sur-Ternoise. Lá, l'un d'eux, qui paraissait plus familier que les autres avec les localités, avait pris la direction de la petite troupe, et, tantôt s'orientant sur un arbre plus feuillu ou plus dénué de branches que les autres, tantôt so reconnaissant à un rocher ou à une flaque d'eau, il était arrivé, sans trop d'hésitation, à l'entrée de cette grotte où nous-mêmes avons conduit nos l'ecteurs, au commencement du chapitro précédent.

Alors, il avair fait signe à ses compagnons d'attendre un instant, av-it regardé, avec une certaine inquiétude, quelques berbes qui lul paraissaient nouvellement froissées, quelques branches qui lui semblaient fraichement rompues; il s'était mis à plat ventre, et, en rampant comme eut fait une couleuvre, il avait disparu dans l'intérieur.

Bioniôt ses camarades, qui étaient restés à l'extérieur, avaient entendu retentir sa voix; mais l'accent de cette voix n'avait rien d'inquiétant. Il interrogeait les profondeurs de la grotte, et, comme les profondeurs de la grotte ne lui répondirent que par la solitude et le silence, comme il u'avait entendu, malgré son triple appel, que le triple écho de sa propre voix, il ne tarda pas à reparaitre au déhors en faisant signe à ses compagnons qu'ils pouvaient le suivre.

Les trois compagnons le suivirent, et, après quelques difficultés facilement vaincues, se trouvèrent dans l'intérieur du

souterrain.

— Ah! murmura celui qui leur avait si habilement servi de guide en faisant entendre une aspiration de joie, tandem ad terminum eamus!

- Ce qui veut dire ?... demanda l'un des trois aventuriers,

avec un accent picard des plus prononcés.

 Ce qui veut dire, mon cher Maldent, que nous approchons, ou plutôt que nous sommes tout approchés du terme de notre expédition.

— Bardon, monsié Brogobe, dit un autre aventurier, mais che n'afre bas pien gombris... Et doi, Heinrich?

-Moi n'afre bas pien gombris non blus.

— Et pourquoi diable voulez-vous comprendre? répondu Procope, — car le lecteur a déjà devriné que c'était notre légiste que Frantz Scharfenstein enveloppait, dans son accent tudesque, sous le pseudonyme de Brogobe; — pourvu que Maldent et moi comprenions, n'est-ce pas tout ce qu'il faut?

- la, répondirent philosophiquement les deux Scharfens-

tein, c'êdre dout ze qu'il vaut.

— Ainsi done, dit Procope, asseyons-nous, mangeons un morceau, buvons un coup pour faire passer le temps, et, tout en mangeant ce morceau, tout en buvant ce coup, je vous expliquerai mon plan.

- la! ia! dit Frantz Scharfenstein, manchons un morzeau, pufons un goup, et, bantant ze demps, il nous esbliguera

zon blan.

Les aventuriers regardèrent autour d'eux, et, grâce à l'habitude que leurs yeux commençaient à avoir de l'obscurité, moins grande, d'ailleurs, à l'entrée de la grotte que dans ses profondeurs, ils aperçurent trois pierres qu'ils rapprochérent l'une de l'autre, afin de pouvoir causer plus conidentiellement.

Comme on n'en trouvait pas une quatrième, Henri Schar-

fenstein offrit galamment la sienne à Procope, qui était sans siège; mais Procope le remercia avec la même courtoisie, étendit son manteau à terre, et se coucha dessus.

Puis on tira, des bissaes que portaient les deux géants, du pain, de la viande froide, du vin; on posa le tout au milieu du demi-cercle dont les trois aventuriers assis faisaient l'arc, et dont Procope couché faisait la corde; après quoi, l'on se mit à attaquer le déjeuner improvisé avec un acharmemen qui prouvait que la promenade matinale qu'on venait de faire n'avait pas été sans produire son effet sur l'appétit des convives.

Pendantdix minntes, à peu près, on n'entendit que le bruit des mâchoires, broyant, avec une régularité qui eût fait honneur à des mécaniques, le pain, la chair et même les os des volailles empruntes aux fermes voisines, et qui composaient la partie délicate du déjeuner.

Maldent fut le premier qui retrouva la parole.

- Tu disais donc, mon cher Procope, qu'en mangeant un morceau, tu nous expliquerais ton plan... Le morceau est plus qu'à moitié mangé, pour mon compte, du moins. Commence donc ton exposition. J'écoute.
  - la! dit Frantz la bouche pleine, nous égoudons.

- Eh bien?

- Eh bien, voici la chose... Ecce res judicanda, comme on dit au palais.
   Silence, les Scharfenstein! fit Maldent.
  - Moi n'afre bas tit un zeul mot, répondit Frantz.
  - Ni moi non blus, dit Heinrich.
  - Ah! j'avais cru entendre...
     Et moi aussi, dit Procope.
- Bon! quelque renard que nous aurons dérangé dans son terrier... Va, Procope! va!
- Eh bien, je répète donc, voici la chose : il existe, à un quart de lieue d'ici, une jolie petite ferme...
  - Tu nons avais promis un château l observa Maldent.
- -- Oh! mon Dieu! que tu es méticuleux! dit Procope. Eh bien, soit, je me reprends... Il existe, à un quart de lieue d'ici, un joli petit château.
- Verme ou jâdeau, dit Heinrich Scharsenstein, beu imborde, boursu gu'il y ait de la pudin à y faire!

 Bravo, Heinrich! voilà qui est parler! mais, ce diable de Maldent, il ergote comme un procureur... Je continue.

- Foui, gondinuez, dit Frantz.

- Il existe done, à un quart de lieue d'ici, une charmante maison de campagne habitée seulement par le propriétaire, par un domestique mâle et par une domestique femelle... Il est vrai que, dans la commune, habitent le fermier et ses gens.
  - Gompien dout zela vaid-il? demanda Heinrich.
     Dix personnes, à peu près, répondit Procope.
  - Nous nous jarchons tes tix berzonnes, endre moi et Frantz... n'est-ze bas, mon nefeu?
- la, mon ongle, répondit Frantz avec le laconisme d'un Spartiate.
- Eh bien, continua Procope, voilà donc l'affaire. Nous attendons ici la nuit en mangeant, en buvant et en racontant des histoires...

- En pufant et en manchant zurdout, dit Frantz.

- Puis, la muit venue, continua Procope, nous sortons d'icl sons bruit, comme nous y sommes venus; nous gagnons la lisière du bois; de la lisière du bois, nous nous gagnons la lisière du cheim, creux que je connais, insui\*au pied de la muraille. Arrivé au pied de la muraille, Frantz monte sur les d'apuilles de son oncle, ou Heinrich sur celles de son neveu; celui qui est sur les épaules de l'autre enjambela muraille, et vient nous ouvrir la porte... La porte ouverte, ut comprends bien, Malden!" La porte ouverte, vous comprenez bien, les Scharfenstein? la porte ouverte... nous entrons entrons
- nous entrons.

   Pas sans nous, l'espère bien! dit, à deux pas derrièro le groupe des aventuriers, une voix si bien accentuée, qu'elle fit tressaillir non-seulement Procope, non-seulement Maddent, mais encore les deux colosses.

- Trahison! cria Procope en bondissant sur ses pieds, et

en faisant un pas en arrière.

 Trahisont cria Maldent en essayant de sonder les ténèbres du regard, mais en demeurant à sa place.

 Trahison! crièrent à la fois les deux Scharfenstein en tirant leurs épées, et en faisant un pas en avant.

- Ah! bataille? dit la même voix; vous voulez la ba-

taille ?... Eh bien, soit. A moi, Lactance! à moi, Fracasso! à moi, Malemort!

Un triple rugissement retentit au fond de la caverne, indiquant que ceux auxquels la voix venait de faire appel étaient prêts à v répondre.

- Un instant! un instant, Pilletrousse! dit Procope, qui avait reconnu à sa voix le quatrième aventurier; que diable! on n'est pas des Turcs ou des bohèmes pour s'égorger ainsiau milieu de la nuit, sans avoir essavé de s'entendre auparavant.

Faisons d'abord de la lumière, chacun de notre côté; examinons-nous dans le blanc des yeux, afin que nous sachions à qui nous avons affaire; arrangeons-nous, s'il estpossible... et, si nous ne pouvons pas nous arranger, eh bien, battons-nous!

- Battons-nous d'abord, dit une voix sombre qui, sortant des profondeurs de la grotte, semblait sortir de celles de l'enfer.

- Silence, Malemort! dit Pilletrousse; il me semble que Procope fait là une proposition des plus acceptables. - Qu'en dis-tu, Lactance? - qu'en dis-tu, Fracasso?

- Je dis, répondit Lactance, que, si cette proposition peut sauver la vie à un de nos frères, je l'accepte.

- C'eût, cependant, été poétique, de combattre dans une grotte qui eût servi de tombe aux trépassés; mais, comme il ne faut pas sacrifler les intérêts matériels à la poésie, continua melancoliquement Fracasso, je me range à l'avis de Pilletrousse et de Lactance.

- Et moi, je veux me battre! hurla Malemort.

- Voyons, panse ton bras, et laisse-nous tranquilles, dit Pilletrousse, nous sommes trois contre toi, et Procope, qui est un légiste, te dira que trois ont toujours raison contre un.

Malemort poussa un rugissement de regret, en voyant s'échapper pour lui une si belle occasion d'attraper une nouvelle blessure; mais, selon- le conseil que venait de luidonner Pilletrousse, il céda, s'il ne s'y rangea point, à l'avis de la majorité.

Pendant ce temps, Lactance de son côté, et Maldent du sien, avaient battu le briquet, et, comme chacun des deux troupes avait prévu le cas où il serait besoin d'y voir clair.

denx torches de sapin garnies d'étoupe enduite de poix brillèrent en même temps, et, de leur double flamme, éclai-

rérent la grotte et ses habitants. Nous avous exploré l'une, et fait connaissance avec les

autres; nous n'avons donc plus besoin de décrire le théâtre. et d'indiquer les personnages, mais seulement de décrire et d'indiquer la façon dont ils étaient groupés.

Au fond de la grotte, se tenaient Pilletrousse, Malemort,

Lactance et Fracasso.

Sur le devant, les deux Scharfenstein, Maldent et Pro-

Pilletrousse avait gardé sa position avancée: derrière lui. Malemort se rongeait les poings de colère; près de Malemort, Lactance, tenant sa torche à la main, essayant de calmer son belliqueux compagnon; Fracasso, à genoux comme l'Agis du tombeau de Léonidas, rattachait, comme lui, sa sandale, afin d'être prêt à la guerre, tout en invoquant la paix.

Du côté opposé, les deux Scharfenstein formaient, ainsi que nous l'avons dit, l'avant-garde; à un pas derrière eux se tenait Maldent, à un pas derrière Maldent se tenait Pro-

cope.

Les deux torches éclairaient toute la partie circulaire de la grotte. Un seul enfoncement situé près de la porte, et qui contenait un amas de fougères destiné, sans doute, à devenir le lit du futur anachorète auguel il prendrait envie de l'habiter, demeurait dans la pénombre.

Un rayon de lumière, glissant par l'ouverture de la grotte, essayait, mais en vain, de lutter de sa teinte blafarde avec les rayons presque sanglants que jetaient les deux torches.

Tout cela formait un ensemble sombre et belliqueux qui aurait admirablement figuré dans la mise en scène d'un drame moderne.

Nos aventuriers se connaissaient déjà pour la plupart; ils s'étaient déjà vus à l'œuvre sur le champ de bataîlle, mais luttant contre l'ennemi commun, et non prêts à s'égorger

Si impénétrables à la crainte que fussent leurs cœurs, ils n'étaient point sans se rendre, chacun'à part soi, compte de la situation.

Mais celui dans l'esprit duquel l'appréciation des coups à councr et à recevoir se formulait de la façon la plus elaire et la plus impartiale était, sans contredit, le légiste Procope-Aussi s'avança-t-il vers ses adversaires, sans cependant

dépasser la ligne que traçaient les deux Scharfenstein.

— Messieurs, dit.ll, nous avons, d'un commun accord, désiré nous voir, et nous nous voyons... c'est déjà quelque chose, car, en se voyant, on apprécie ses ehances. Nous sommes quatre contre quatre; mais, de ce eôté, nous avons pour nous ees deux messieurs que voici... (et il montrait Frantz et Iléinitch Scharfenstein) ce qui m'autorise presque à dire que nous sommes huit contre quatre.

A cetté imprudente rodomontade, non-seulement les cris s'élancèrent instantanément des bouches de Pilletrousse, de Malemort, de Lactance et de Fracasso, mais encore les épées sortirent de leurs gaînes.

Procope s'aperçut qu'il avait dévié de son adresse ordi-

naire, et qu'il faisait fausse route.

Il essaya de revenir sur ses pas.

— Messieurs, dit-il, je ne prétends pas que, fût-on huit contre quatre, la victoire soit certaine, quand ces quatre se nomment Pilletrousse, Malemort, Lactance, Fracasso...

Cette manière de post-scriptum parut calmer un peu les esprits; sculement, Malemort continuait de gronder sourdement.

- Allons, au fait! dit Pilletrousse.

— Oui, répondit Procope, ad eventum festina... En bien, je disais donc, messieurs, que, laissant de otié les chances toujours aléatoires d'un combat, nous devons ticher d'arriver à un arrangement. Or, une espèce de procès est pendant entre nous, jacens sub judice lis est; comment terminerons-nous ce procès? D'abord, par l'exposition pure et simple de la situation, d'où ressortian notre droit. — A qui est venue hier l'idée de s'emparer, la nuit prochaine, de la petite ferme ou du petit château du Parcq, comme vous voudrez l'appeler l'A moi et à cès messieurs. Qui est partice matin de Doulens pour mettre ce projet à exécution? Moi et ces messieurs. Qui est partice position pour la nuit prochaine? Encore moi et ces messieurs. Edin, qui a mori le projet, qui ! A développé devant.

vous, et qui vous a donné ainsi le désir de vous associer à l'association? Toujours moi et ces messieurs. — Répondez à cela,s'lliletrouse, et dities si la conduite d'une ent.eprisé n'appartient pas sans trouble et sans empêchement à ceux qui ont eu à la fois la priorité d'idée et d'exécution... Dixi? Pilletrouses se mit à rire, Fracasso hussas les épauls.

Lactance secona sa torche, Malemort murmura : « Bataille !»

— Quelle chose vous fait rire, Pilletrousse? demanda gravement Procope, dédaignant de s'adresser aux autres, et consentant seulement à discuter avec celui qui, momentanément, paraissait s'être érigé en chcf de la troupe.

— Ge qui me fait rire, mon cher Procope, répondit l'aventurier à qui la question était adressée, c'est la profonde confiance avec laquelle vous venez de faire l'exposé de vos d'oits, exposé qui, si ons nous en rapportons aux conclusions posées par vous-même, vous met à l'instant hors de cause, vous et vos compagnons... Oui, je couviens avec vous que la conduite d'une entreprise appartient sais trouble et sans empéchement à œux qui ont eu à la fois la priorité d'idèe et d'éxécution...

- Ah! fit Procope d'un air triomphant.

— Oui, mais l'ajoute : L'idée de vous emparer de la petite ferme ou du château du Pareq, comme vous voudrez l'appeler, vous est venue hier, n'est-ee pas? Eh bien, elle nous est venue avant-hier, à nous autres. Yous étes partis ce matin de Doulens pour la mettre à exécution? Nous, nous sommes partis dans ce même but, hier au soir, de Montreuilsur-Mer. Vous êtes arrivés il y a une heure dans cette grotle? Nous y étions, nous, arrivés depuis quatre heures. Vous avez môrt et développé ce projet devant nous? Mais nous avions déjà mûri et développé ce projet avant vous. Vous comptiez attaquer la ferme cette nuit? Nous compties attaquer la ferme cette nuit? Nous compties attaquer la ferme cette nuit? Nous compties attaquer la ferme cette nuit? Nous comptied d'idée et d'exécution, et, par conséquent, le droit de conduire notre entreprise sans trouble et sans empêchement.

Et, parodiant la manière classique dont Procope avait

terminé son discours :

 Dixi! ajouta Pilletrousse avec non moins d'aplomb et d'emphase que le légiste.

- Mais, demanda Procope, un peu trouble de l'argu-

mentation de Pilletrousse, qui m'assure que tu viens de dire la verité?

- Ma parole de gentilhomme! dit Pilletrousse.

- J'aimerais mieux une autre caution.

- Foi de routier, alors l

- Hum! fit imprudemment Procope.

Les esprits étaient montés; le doute émis par Procope sur la parole de Pilletrousse exaspéra les trois aventuriers qui relevaient de lui.

 Eh bien, bataille! erièrent d'une seule voix Fracasso et Lactance.

- Oui, bataille! bataille! bataille! hnrla Malemort.

Bataille done! puisque vous le voulez, dit Procope.

- Bataille! puisqu'il n'y a pas moyen de s'entendre, dit Maldent.

 Padaille! répétèrent Frantz et Heinrich Scharfenstein en s'apprétant à espadonner.

Et, comme c'était l'avis de tout le monde, chacun tira son épée ou sa dague, prit sa hache ou sa masse, choisit des yeux son adversaire, et, la menace à la boucle, la fureur sur le visage, la mort à la main, se mit en devoir de fondre sur lui.

Tout à coup, on vis agiter le tas de fongères amassé dans l'enfoncement situé près de l'entrée de la grotte; un jeune homme élégamment vêtu en sortit, et, s'élançant hors de l'obscurité, apparut dans le cercle de lumière, étendant les bras comme Hersilie dans le tableau des Subines, et criant:

 Allons! bas les armes, camarades! je me charge d'arranger cela à la satisfaction générale.

Tous les yeux se portèrent sur le neuveau personnage qui venait d'entrer en scène d'une façon si brusque et si inattendue, et toutes les voix s'écrièrent :

- Yvonnet!

 Mais d'où diable sors-tu? demandèrent à la fois Pilletrousse et Procope.

— Vous allez le savoir, dit Yvonnet; mais, d'abord, les épées et les dagues aux fourreaux... La vue de toutes ces lames nucs m'agace horriblement les nerfs.

Tous les aventuriers obéirent, excepté Malemort.

- Allons, allons, dit Yvonnet s'adressant à lui, qu'est-ce me c'est que cela, camarade?

— Ah! geignit Malemort avec un profond soupir, on ne pourra done jamais se donner tranquillement un pauvre netit coup d'épée?

Et il remit sa lame au fourreau avec un geste plein de dépit et de désappointement.

# IV

# L'ACTE DE SOCIÉTÉ.

Yvonnet jeta un regard autour de lui, et, reconnaissant que, si la colère n'était point sorie des cœurs, les épées et les dagues élaient au moins rentrées dans les fourreaux, it se tourna alternativement vers Pilletrousse et Procope, qui, on se le rappelle, venaient de lui faire l'honneur de lui poser tous deux la même question.

— D'où je sors? répéia-il. Pardien! belle demande! je sors de ce tas de longères, sons lequel je m'étais caché en voyant entrer d'abord Pilletrouse, Lactance, Malemort et Fracasso, et d'où je n'ai pas juné à propos de sortir en voyant entrer ensuite Procope, Maldent et les deux Scharfenstein.

 Mais que faisais-tu dans cette grotte, à une pareille heure de la nuit? car nous sommes arrivés ici que le jour

n'était pas encore levé.

— Ah! ecci, répondit Yvonnet, c'est mon secret, et je vous le dirai tout à l'heure, si vous êtes bien sages; mais, d'abord, allons au plus pressé.

Alors, s'adressant à Pilletrousse :

— Ainsi donc, mon cher Pilletrousse, dit-il, vous étiez venus dans l'intention de rendre une petite visite à la ferme ou au château du Parcq, comme il vous plaira de l'appeler?

- Oni, dit Pilletrousse.
- Et vous aussi? demanda Yvonnet à Procope.
- Et nous aussi, répondit Procope.
- Et vous alliez vous battre pour constater la priorité de vos druis?
- Nous allions nous battre, dirent à la fois Pilletrousse et Procope.
- Fi! dit Yvonnet, des camarades, des Français ou, tout au moins, des hommes servant la cause de la France!
- Dame! il le fallait bien, puisque ces messieurs ne voulaient pas renoncer à leur projet, dit Procope.
- Nous ne pouvions faire autrement, puisque ces messieurs ne voulaient pas nous céder la place, dit Pilletrousse.
- Il le fallait bien I vous ne pouviez faire autrement I répéta Yvonnet en contrefaisant la voix de ses deux interlocateurs. Il fallait bien vous massacrer entre vous, n'est-ce pas? vous ne pouviez faire autrement que de vous égorger, dites? El vous étiez là, Lactance, et vous avez vu ces préparatifs de carnage, et voire âme chrétienne n'en a pas gémi?
  - Si fait, dit Lactance, elle en a gémi, et profondément!
     Et voilà tout ce que votre sainte religion vous à inspiré :
- Et voilà tout ce que votre sainte religion vous a inspiré : un gémissement ?
   Après le combat, reprit Lactance, un peu humilié des
- Après le compat, reprit Lactance, un peu numine des reproches que lui faisait Yvonnet, reproches dont il sentait la justesse, après le combat, l'eusse prié pour les morts.
  - Voyez-vous cela!
- Qu'eussiez-vous donc voulu que je fisse, mon cher monsieur Yvonnet?
- Eht pardieu tec que je fais, moi qui ne suis pas un dévot, un saint, un mangeur de patenàires comme vous. Co que j'eusse voulu? C'est que vous vous fussiez jeté entre les glaives et les épées, inter gladios et enses, pour parler comme notre légiste Procope, et que vous eussiez dit à vos frères égarés, avec eet air de componction qui vous va si bien, co que je vais leur dire, moi : « Camarades, quand il y en a pour quatre, il y en a pour buit; si la première affaire ne rapporte pas tout ce que nous en attendons, nous en ferons une seconde. Les hommes sont nés pour se soutenir les uns les autres dans les rudes sentiers de la vie, et non pour se jeter des pierres à travers les jambes dans les chemins déjà si diferent par la comme de la vie, et non pour se jeter des pierres à travers les jambes dans les chemins déjà si diferent par la comme de la vie, et non pour se jeter des pierres à travers les jambes dans les chemins déjà si dif-

ficiles qu'ils ontà parcourir. Au lieu de nous diviser, associonsnous : ce que nous ne pouvons fenter à quatre sans d'énormes risques, nous l'exécuterons à huit presque sans danger. Gardons pour nos ennemis nos haines, nos dagues, nos épées, et u'ayons les uns pour les autres que de bonnes paroles et de bons procédés. Dieu, qui protége la France quand il n'a rien de plus pressé à faire, sourira à notre fraternité, et lui enverra sa récompensel » Voilà ce que vous eussiez dù dire, cher Lactance, et ce que vous u'avez pas dit.

- C'est vrai, répondit Lactance en se frappant la poitrine; mea culpa! mea culpa! mea maxima culpa!

Et, éteignant sa torche, qui faisait double emploi, il s'agenouilla et se mit à prier avec ferveur.

- Eh bien, alors, je le dis à votre place, continua Yvonnet; j'ajoute: La récompense divine que vous eût promise Lactance, c'est moi qui vons l'apporte, camarades.

- Toi, Yvonnet? dit Procope d'un air de doute.

Oui, moi... moi qui ai eu la même idee que vous, et avant vous.
 Comment! dit Pilletrousse, toi aussi, tu as eu l'idée de

pénétrer dans le château que nous convoltons?

— Non-seulement j'en ai eu l'idée, dit Yvonnet, mais

 Non-seulement j'en ai eu l'idee, dit Yvonnet, mais encore, cette idée, je l'ai mise à exécution.

 Bah! firent tous les assistants en prêtant une nouvelle attention à ce que disait Yvonnet.

— Oui, j'ai des intelligences dans la 'place, répondit celui-ci : une petite soubrette charmante, nommée Gertrude, ajouta-t-il en frisant sa moustache, qui, pour moi, est toute prête à renier père et mère, maitre et maîtresse... une âme que je perds.

Lactance poussa un soupir.

— Et tu dis que tu es entré au château?

— J'en sortais cette nuit; mais vous savez combien les courses de nuit me répugnent, surtout quand je les exécute seul. Plutôt que de faire trois lienes pour regagner Doulens, ou sais lieues pour regagner Abbeville ou Montreuli-sur-Mer, j'ai fait un quart de lieue, et je me suis trouvé dans cette grotte, que je connaissais pour y avoir eu mes premiers rendez-vous avec ma divinité. J'ai trouvé à tâtons ce

lit de fougères, dont je savais le gisement, et je commençais à m'y endormir, en me promettant, le jour venu, de proposer le coup aux premiers d'entre vous que je rencontrerais, lorsque Pilletrousse est arrivé avec sa bande, puis Procope avec la sienne. Chacune venait pour la même cause : cette tendance vers le même but a amené la discussion que yous savez, discussion qui allait finir, sans aucun donte, d'une manière tragique, quand j'ai jugé qu'il était temps d'intervenir, et que le suis intervenu. Maintenant, le vous dis : Au lieu de nous battre, voulez-vous nous associer? au lieu d'entrer par force, voulez-vous entrer par ruse? au lieu de briser les portes, voulez-vous qu'elles vous soient ouvertes? au lieu de chercher au hasard l'or, les bijoux, les vaisselles, les argenteries, voulez-vous v être conduits tont droit? Alors, touchez là, je suis votre homme! et, pour donner l'exemple du désintéressement et de la fraternité. malgré le service que je vous rends, je ne demande qu'une part égale aux autres parts... Que celui qui a quelque chose de mienx à dire parle à son tour... Je lui cède la parole, et i'écoute.

Un murmure d'admiration se répandit dans l'assemblée. Lactance, interrompant sa prière, s'approcha d'Yvonnet et baisa humblement le bas de son manteau. Procope. Pilletrousse. Maldent et Fracasso lui serrèrent la main. Les deux Scharfenstein pensèrent l'étouffer en l'embrassant, Malemort, seul, murmura dans son coin :

- Vous verrez qu'il n'y aura pas le plus petit coup d'épée donné ou recu... C'est une malédiction!

- Eh bien donc, dit Yvonnet, qui depuis longtemps rêvait cette association, et qui, voyant la fortune passer à portée de sa main, ne voulait pas laisser échapper cette occasion de la saisir aux cheveux, eh bien donc, ne perdons pas un instant! Nons voici reunis au nombre de neuf compagnons qui ne craignent ni Dieu ni diable...

- Si fait! interrompit Lactance en se signant, nous crai-

gnons Dieu!

- C'est vrai, c'est vrai!... manière de parler, Lactance... Je disais donc que nous étions ici neuf compagnons réunis par le hasard...

- Par la Providence. Yvonnet! dit Lactance.

— Par la Providence, soit... Le bonheur veut que nous ayons parmi nous Procope, un légiste; le bonheur veut oncore que ce légiste ait à sa ceinture encre et plume, et. J'en suis sûr, dans sa poche, du papier au timbre de notre bon roi Henri II.

- Ma foi! oui, fit Procope, j'en ai, et, comme Yvonnet le

dit bien, c'est un bonheur.

— Alors, hâtons-nous... Dressons une table, et rédigeons notre acte d'association, tandis que l'un de nous, placé en sentinelle dans la forêt et à proximité de l'entrée de la grotte, veillera à ce que nous ne soyons pas dérangés.

 Moi, dit Malemort, je vais me mettre en sentinelle, et autant d'Espagnols, d'Anglais ou d'Allemands qui rôderont

dans la forêt, autant de tués!

— Justement, dit Yvonnet, voilà ce qu'il ne faut pas, mon cher Malemort. Dans notre situation, c'est-à-dire à deux ents pas du camp de Sa Majesté 'tempereur Charles-Quint, avec un homme qui a l'oreille aussi fine et l'ori lausi exercique monseigneur Emmanuel-Philihert de Savoie, il ne faut tuer que ce que l'on ne peut se dispenser de tuer, attenda que, si sar que l'on soit de son coup, on ne tue pas tonjours; que, quand on ne tue pas, on blesse; que les blessés crient comme des aigles; qu'aux cris des blessés, on accourrait, et qu'une fois le bois occupé, Dieu sait ce qui adviendrait de nous l'Non, mon cher Malemort, vous resterez ici, et l'un des deux Scharfenstein montera la garde. Tous deux sont Allemands; si celui qui veillera sur nous est découvert, il pourra se donner comme un lansquenct du duc d'Arembers, ou comme un reitre du comte de Waldeck.

- Tu gomde te Falteck il êdre mieux, dit Heinrich Schar-

fenstein.

— Ce colosse est plein d'intelligence! dit Yvonnet. Oui, mon brave, tu gomde te Falteck il êdre mieux, parce que le comte de Waldeck est un pillard. C'est cela que tu veux dire, n'est-ce pas?...

- Ia, moi fouloir tire zela.

- Et qu'on ne trouvera pas étonnant qu'un pillard soit caché dans le bois?

- Nein... bas étonnant ti dout.

- Seulement, que le Scharfenstein qui fera le guet prenno

garde, avec cet honorable titre de pillard, de tomber entre les mains de monseigneur le duc de Savoie... Il n'entend pas raillerie sur la maraude!

- Foui, dit Heinrich, il afre engore bantu teux zoldats

- Drois! dit Frantz.

- Eh bien, lequel de vous deux se charge de faire le guet?

- Moi, répondirent ensemble l'oncle et le neveu.

— Mes amis, dit Yvonnet, ce dévouement est apprécié par vos camarades; mais un seul factionnaire suffit. Tirez donc à la courte-paille... Un poste d'honneur est réservé à celui qui restera ici.

Les deux Scharfenstein se consultèrent un instant.

 Frantz il afre tes pons yeux et tes pons oreilles... il vera la zentinelle à nous, dit Heinrich.

- Bien! dit Yvonnet; que Frantz aille à son poste, alors.

Frantz se dirigea vers la sortie de la grotte avec son calme ordinaire.

— Tu entends, Frantz, dit Yvonnet, si tu te laisses prendre par les autres, ce n'est rien; mais, si tu es pris par le duc de Savoie, tu es pendu!

 Che ne laizerai prentre moi bar berzonne, zoyez dranguille, dit Frantz.

Et il sortit de la grotte pour aller se mettre à son poste.

— Et le boste t'honneur, demanda Heinrich, où est-il?

Yvonnet prit la torche des mains de Maldent, et, la présentant à Heinrich :

- Tiens, dit-il, place-toi ici... éclaire Procope, et ne bouge pas!

- Che ne poucherai bas! dit Heinrich.

Procope s'assit, tira son papier de sa poche, son encrier

de sa ceinture et ses plumes de son encrier.

Nous l'avons vu à l'œuvre au moment où nous-même sommes entrés dans la grotte de Saint-Pol-sur-Ternoise, si solitaire d'habitude, et, par un concours de circonstances étranges, si hantée ce jour-là.

Nous avons fait observer que ce n'était pas une œuvre facile à accomplir à la satisfaction de tout le monde que l'œuvre à laquelle s'était voué Procope, entre onze heures du matin et trois heures de l'après midi de cette ameuse journée du 5 mai 1555.

Aussi, comme on cût dit d'un projet do loi en discussion dans une chambre moderne, chacun y avait-il, selon son intérêt ou ses lumières, apporté ses amendements et ses sons-omendements.

Les dits amendements et sous-amendements avaient été votés à la majorité des voix, et, il faut le dire à l'honneur de nos aventuriers, ils avaient été votés avec beaucoup de justice, de calme et d'imparitailité.

Il y a de certains espriis de travers, calomniateurs effrontés des kégislateurs, des juges et de la justice, qui prétendent qu'un code rédigé par des voleurs serait beaucoup plus complet, et surfout beaucoup plus équitable qu'un code rédigé par des honnêtes gens.

Nous plaignons ces malheureux de leur aveuglement, comme nous plaignons les calvinistes et les futhériens de leurs erreurs, et, aux uns comme aux autres, nous prions le Seigneur de pardonner.

Éufin, au moment où la montre d'Yvonnet marquait trois heures un quart, — si rare que fût un pareil bijon à cette époque, constatons ici que le coquet aventurier s'était proeure une montre; — enfin, disons-nous, à trois heures un quart, Procope releva la tête, posa la plame, prit-son papier à deux mains, et, le regardant avec un air de salisfaction en laissant échapper une exchamation de joie.

- Ah! dit-il, je crois que c'est fini, et pas mal fini...

Exeai monumeatum!

A cet averissement, Heinrich Scharfenstein, qui tenait la torche depuis trois heures vingt minnets, fit un mouvement pour étendre son bras, qui commençait à se fatiguer. Y vonnet interrompit sa chanson, mais continua de friers as moustache; Maleuport acheva de bander son bras gauche, et assujettit l'appareil avec une épingle; Lactance expédia un dernier Are; Madlent, appuyé des deux poings sur la table, se redressa; Pilletrousse remit dans la gaine son poignard suffisamment affilé, et Fracasso sortit de sa réverie poétique, satisfait d'avoir mis la dernière main à un sonnet qu'il ruminait depuis plus d'un mois.

Tous s'approchèrent de la table, à l'exception de Frantz, qui, se reposant sur son oncle de la discussion de leurs intérêts communs, s'était placé, ou plutot, comme nous l'avons dit, s'était couché en sentinelle à vingt pas de l'entrée de la grotte, avec la résolution bien arrêtée, non-seulement de faire bonne garde à ses compagnons, mais encore de ne se laisser prendre par personne, et surtout par Emmanuel-Philibert de Savoje, le rude justicier.

— Messieurs, dit Procope, étendant un regard de satiefaction sur le cercle qui venait de se former autour de lui, avec autant et même plus de régularité que n'en présente d'ordinaire celui qui se forme autour de l'officier appelant ses soldats à l'ordre; messieurs, tout le monde est-il já?

- Oni, répondirent en chœur les aventuriers.

— Tout le monde, reprit Procope, est-ll prêt à entendre la lecture des dix-huit articles dont se compose l'acte que nous venous de rédiger conjointement, et qui pourrait se nommer acte de société? Car c'est, de fait, une espèce de société que nous fondons, que nous établissons, que nous régularisons.

La réponse fut affirmative et générale, Heinrich Scharfenstein répondant, bien entendu, pour lui et son neveu.

- Écoutez donc, dit Procope.

Et, ayant toussé et craché, il commença : « Entre les soussignés... »

- Pardon, interrompit Lactance, je ne sais pas signer,

- Parbleu! dit Procope, la belle affaire! tu mettras ta croix.

— Ahl murmura Lactance, mon engagement n'en sera que plus sacré... Continuez, mon frère.

Procope reprit ; .

« Entre les soussignés :

» Jean-Chrysostome Procope... »

- Tu ne te gênes pas, dit Yvonnet, tu t'es mis en tête, toi!

Il fallait bien commencer par quelqu'un, dit Innocemmen: Procope.

- Bon! bon! dit Maldent, continue.

Procope continua:

« Jean-Chrysostome Procope, ex-procureur légiste près le barreau de Caen, agrégé près ceux de Rouen, Cherbourg, Valognés...»

— Corbleu! dit Pilletrousse, cein ne m'étonne plus que la rédaction ait duré trois heures et demie, si, comme tu l'asfait pour toi, tu as donné à chacun ses titres et qualités... Ce mi m'étonne, au confaire, c'est que ce soit déjà fini!

— Non, dit Procope, je vous al compris tous sous un même titre, et j'ai donné à chacun de vous une seule et unique qualification; mais j'ai eru que, pour moi, rédacteur de l'acte, l'exposé de mes titres et qualités était chose non-soulement convenable, mais encore d'ausoite nécessité.

- A la bonne heure! dit Pilletrousse.

 Va donc! hurla Malemort. Nous n'en fluirons jamais, si on l'interrompt ainsi à chaque mot... Je suis pressé de me baure, moi.

- Dame, dit Procope, ce n'est pas moi qui m'interromps, il me semble.

Et il continua:

« Entre les soussignés :

» Jean-Chrysostome Procope, etc., Honoré-Joseph Madent, Victor-Felix Yvonnet, Cyrille-Népomucène Lactance, César-Annibal Malemort, Martin Pilletrousse, Vittorio-Albani Fracasso, et Heinrich et Frantz Scharfenstein, — tous capitaines au service du roi Henri II.».

Un murmuro flatteur interrompit Procope, et personne no songca plus à lui disputer les litres et qualités qu'il s'était donnés, occupé que chaeun était à rajuster le symbole — soit écharpe, serviette, mouchoir, loque ou chiffon — qui justifiait la qualification de capitaine au service de la France m'il venait de recevoir.

Procope laissa au murmure approbateur le temps de se calmer, et continua :

α ... Λ été arrêté ce qui suit... »

- Pardon, dit Maldent, mais l'acte est nul.

- Comment, nul? dit Procope.

- Tu n'as oublié qu'une chose à ton acte.

- Laquelle?

- La date.

- La date est à la fin.

 Ah! dit Maldent, c'est autre chose... Cependant, mieux vaudrait qu'elle fût au commencement.

— Le commencement ou la fin, c'est tout un, dit Procope. Les Institutes de Justinien disent positivement:

Omne actum quo tempore' scriptum sit, indicato; seu initio, seu fine, ut paciscentibus libuerit.

C'est-à-dire:

- « Tout acte sera tenu de porter sa date; seulement, les contractants seront libres de placer la date à la fin ou au commencement dudit acte, »
- Quelle abominable langue que cette langue de procureur! dit Fracasso, et comme il y a loin de ce latin-là au latin de Virgile et d'Horace!

Et il se mit à scander amoureusement ces vers de la troisième élogue de Virgile :

Malo me Galatea petit, lasciva puella, Et fugit ad salices, et se cupit ante videri...

- Silence, Fracasso! dit Procope.

— Silence tant que tu voudras, répondit Fracasso; mais il n'en est pas moins vrai que, si grand empereur que soit Justinien premier, je lui préfère Homère second, et que l'almerais mieux avoir fait les Bucoliques, les Élogues et même l'Énéide, que le Digeste, les Pandectes, les Institutes et tout le Corpus juris civilis.

La discussion allait sans doute s'engager sur ce point important entre Fracasso et Procope, — et Dieu sait où elle eût conduit les discuteurs! — lorsqu'une espèce de cri étouffé so fit entendre en déhors de la grotte, et attira de ce

côté l'attention des aventuriers.

Bientôt le jour extérieur, presque entièrement intercepté, indiqua qu'un corps ojaque s'interposait entre la lumière factice et éphémère de la torche et la lumière divine et inextinguible du soleil. Enfin, un être dont il était impossible de spécifier l'espèce, tant ses formes semblaient incohérentes dans la demi-obscurité où il s'agitait, apparut et s'avança au centre du cercle, qui s'ourvit spontacément devant lui.

Alors seulement, et à la lueur de la torche qui éclaira le groupe informe, on reconnut Frantz Scharfenstein, tenant entre ses bras une femme, sur la bouche de laquelle il appuyait sa large main en guise de poire d'angoisse ou de baillon.

Chacun attendait l'explication de ce nouvel incident.

— Gamarates! dit le géant, voizi un bedite vemme gui rôtait à l'emboussure de la gredde; che l'ai brize, et che vous l'abborde... Gue vaut-il vaire te elle?

- Pardieu! dit Pilletrousse, lâche-la... Elle ne nous man-

gera pastous les neuf, peut-être!

— Ohd j'aire bas beur gu'eile nous manche dous les neuf, dit Frantz en riant d'un gros rire; che la mancherais blidôt à moi dout zeul!... la Wol!

Et, juste au milieu du cercle, il planta, comme l'y avait invité Pilletrousse, la femme sur ses deux pieds, et se retira

vivement en arrière.

La femme, qui était jeune et jolle, et qui, par son costume, paraissait appartenir à l'estimable classe des cuisnières de bonne maison, jeta autour d'elle et circulairement un regard effaré, comme pour se rendre compte de la société au centre de laquelle elle se trouvait, et qui, au premier coup d'eil, lui semblait peut-être un peu mêlée.

Mais son regard n'accomplit pas même le périple entier, et, s'arrêtant sur le plus jeune et le plus élégant de nos aven-

turiers:

- Oh! monsieur Yvonnet, s'écria-t-elle, au nom du ciel, protégez-moi! défendez-moi! Et elle alla toute tremblante jeter ses bras au cou du jeune

homme.

— Tiens! dit Yvonnet, c'est mademoiselle Gertrude! Et, servant la joune fille contre sa poltrine pour la rassurer:

— Pardieu! messieurs, dit-il, nous allons avoir des nouvelles fraîches du château du Parcq; car voiei une belle en-

fant qui en vient.

Or, comme les nouvelles que promettait Yvonnet par la bouche de mademoiselle Gertrude intéressaient out le monde à un degré suprême, nos aventuriers, abandonnant, momentanément du moins, la lecture de leur acte de société, se groupérent autour des deux jennes gens, et attendirent avec impatience que l'émotion à laquelle mademoiselle Gertrude était en proie lui permit de parler.

# **K**7

#### LE COMTE DE WALDECK.

Il y eut encore quelques minutes de silence, après lesquelles mademoiselle Gertrude, suffisamment rassurée par les bonnes raisons que lui donnait tout bas Yvonnet, commença enfin son récil.

Mais, comme ce réclt, fréquemment interrompu, tantôt par un reste d'émotion, tantôt par les interrogations des aventuriers, pourrait ne pas présenter à nos lecteurs une limpidité satisfaisante, nous allons, s'ils le veulent bien, substituer notre prose à celle de la narratiree, et, nous emparant de la situation, raconter le plus clairement qu'il nous sera possible le tragique évémennet qui avait forcé la joune fille à quitter e château du Parcq, et qui l'avait amenée au milieu de nos aventuriers.

Deux heures après le départ d'Yvonnet, au moment où mademoiselle Gertrude, sans doute un peu fatiguée de sa conversation nocturne avec le beau Parisien, se décidait enfin à quitter son lit et à descendre près de sa maitresse, qui, pour la troisième fois, la faisait appeler, le fils du fermier, jeune garçon de seize à dix-sept ans, nommé Philippin, entrait tout effaré dans la chambre de la dame, et lui annonçait qu'une troupe de quarante ou de cinquante hommes, qu'à leurs écharpes jaunes et noires il jugeati appartenir à l'armée de l'empereur Charles-Quint, s'acheminait vers le château, après avoir fait prisonnier son père, qui travaillait aux champs.

Philippin, qui travaillalt lui-même à quelques centaines de pas du fermier, avait va le chef de la troupe s'emparer de lui, et avait deviné, aux gestes des soldats et du prisonnier, qu'ils parlaient entre eux du chiateau. Alors, il s'était glissé, en rampant, jusqu'à un chemin creux, et, arrivé là, voyant que la disposition topographique du terrain dérobait sa fuite à tous les regards, il était accouru à toutes jambes pour annoncer à sa maîtresse ce qui se passait, et lui donner le temps de prendre une résolution.

La châtelaine se leva, alla vers la fenêtre, et vit effectivement la troupe distante de cent pas à peine du châtean; etle était d'une cinquantaine d'hommes, comme l'avait dit Pilippin, et paraissait commandée par trois chefs. Près du cheval d'un de ces trois chefs marchait le fermier, les mains liées derrière le dos; l'officier à côté duquel il marchait tenait be bout de la corde, sans doute pour que lo fermier ne tentât point de s'échapper, ou, s'il tentait de s'échapper, fût arrêté dès le debut de la tentative.

Cette vue n'était rien moins que rassurante. Cependant, comme les cavaliers qui s'apprétaient à visiler le château eeignaient, ainsi que nous l'avons dit, l'écharpe de l'Empire; comme les trois chées qui marchaient en tête portaient des couronnes au cimier de leurs casques, et des armoiries au polirait de leurs cuinssers; comme les ordres du due Emmanel-Philibert, à l'endroit du pillage et de la maraude, étaient positifs; comme enfin il n'y avait, surtout pour une fomme, aucun moyen de fuir, la châtelaine s'était résolue à recevoir les arrivants du mieux qu'il lui serait possible. En conséquence de quoi, elle avait quité sa, chambre, et, descendant l'escalier, elle était aidé, comme signe de l'honueur qu'elle leur faisait, les attendre sur la première marche du perron.

Quant à mademoiselle Gertrude, sa frayeur, à la vue de ces hommes, ciait si grande, qu'au lieu de marcher à la suite de sa maîtresse, comme c'était peut-être son devoir, elle s'était cramponnée à Philippin, le suppliant de lui indiquer quelque retraite sûre où elle pût se cacher pendant tout le temps que les soldats séjourneralent au châtean, et où luj, Philippin, plt venir, de temps en temps, lui donner des nouvelles des affaires de sa maîtresse, qui lui paraissaient prendre une asser mawaise tornure.

Quoique mademoiselle Gertrude eût un peu rudoyé Phi lippin depuis quelque temps, et que celui-ci, qui cherchait en vain une cause à ce changement de manières enveis lui, se fût promis de lui tenir rigueur, si elle avait besoin de ses bons offices, mademoiselle Gertrude était si belle quand elle avait pour, si séduisante quand elle priait, que Philippin se laissa Méchir, et, par l'escalier dérobé, conduisit mademoiselle Gertrude dans la cour, et de la cour dans le jardin; et, là, la fit eacher dans le recoin d'une citerne, où son père et lui serraient d'habitude les instruments de jardinage.

Il n'était pas probable que des soldats dont l'intention était, évideniment, de s'occuper du château, de ses offices et de ses caves, la vinssent chercher à un endroit où, comme le disait plaisamment Philippin, il n'y avait que de l'eau à hoire.

Mademoiselle Gertrude ett blen voulu garder Philippin, et, peut-étre, de son côté, Philippin n'eût-il pas demandé mieux que de rester prés de mademoiselle Gertrude; mais la belle enfant était encore plus curieuse que peureuse; de sorte que le désir d'avoir des nouvelles l'emporta chez elle sur la craînte de rester seule.

Pour plus grande sûreté, d'ailleurs, Philippin mit la clef de la citerne dans sa poche, ce qui inquiéta d'abord un peu mademoiselle Gertrude, mais ce qui, après réflexion faite, lui parut, au contraire, de nature à la rassurer.

Mademoiselle Certrude retenait sa respiration et écoutait de toutes ses oreilles ; elle entendit, d'abord, un grand bruit d'armes et de chevaux, des clameurs et des honnissements; mais, ainsi que l'avait prévu Philippin, hennissements et clameurs paraissaient se concentrer dans le château et dans ses cours.

La prisonnière trembait d'impatience, et grillait de curiosité. Plus d'une fois elle avait été à la porte, et avait esvade l'ouvrir. Si elle y eût réussi, elle eût, bien certainement, au risque de ce qui pouvait lui arriver de fâcheux dans une pareille entreprise, essayé d'entendre ce qui se disait, ou de voir ce qui se passait en écoutant aux portes, et en regardant par-dessus les murailles.

Enfin, un pas aussi légèrement posé sur la terre que l'est d'habitude celui de ces animaux nocturnes qui rôdent autour des poulaillers et des bergeries, s'approcha de la citerne; une clef introduite avec précaulton grinça doucement dans la serrure, et la porte, ouverte avec lenteur, se referma vivement après avoir donné passage à maître Philippin.

 Eh bien? demanda Gertrude avant même que la porto fût refermée. — Eh bien, mademoiselle, dit Philippin, il parait que ce sont effectivement des gentilshommes, comme l'avait reconnu madame la baronne; mais quels gentilshommes, bon Dieul'si vous les entendiez jurer et sacrer, vous les prendriez pour de vértiables païens.

- Mon Dieu! que me dites-vous là, monsieur Philippin?

s'écria la jeune fille tout effrayée.

— La vérité, mademoiselle Gertrode, la pure vérité du bon Dicel A preuve que M. l'aumônier a voulu leur faire des observations, et qu'ils lui ont répondu que, s'il ne se taisait, lis allaient lui faire dire la messe pendu, la tête en bas et les pieds en l'air, à la corde de la cloche ; tandis que leur aumônier à eux, qui est une espèce de sacripant portant barbe et moustaches, suivrait l'Office sur son eucologe, afin qu'il n'en fût passé ni une demande ni une réponse.

- Mais, alors, dit mademoiselle Gertrude, ce ne sont pas

de vrais gentilshommes?

- Si fait, pardieu! et des meilleurs de l'Allemagne même! Ils n'ont pas eu honte de dire leurs noms; ce qui est, vous en conviendrez, une fière audace, après la manière dont ils se conduisent. Le plus vieux, qui est un homme de cinquante ans, à peu près, se nomme le comte de Waldeck, et commande quatre mille reîtres dans l'armée de Sa Majesté Charles-Quint. Les deux autres, qui peuvent avoir, le premier, de vingt-quatre à vingt-cinq ans, et, le second, de dixneuf à vingt, sont, l'un, son fils légitime, et l'autre, son bâtard. Seulement, d'après le peu que j'ai vu, - chose, du reste, assez commune, - il paraît moins aimer son légitime que son bâtard. Le fils légitime est un beau jeune homme. au teint pâle, avec de grands yeux bruns, des cheveux et des moustaches noirs, et il m'est avis qu'à celui-là, on pour .. rait encore lui faire entendre raison. Mais il n'en est pas de même de l'autre, du bâtard, de celui qui est roux, et qui a des yeux de chat-huant... Celui-là, oh! mademoiselle Gertrude, c'est un véritable démon! Dien vous préserve de le rencontrer!... Il regardait madame la baronne... tenez, c'était à faire frémir!

 Ah! vraiment? dit mademoiselle Gertrude, qui était évidenment curieuse de savoir ce que pouvait être un regard à faire frémir. — Oh! mon Dieu, oui, dit Philippin en manière de péroraison, et voilà où je les ai laissés... Maintenant, je retourne chercher des nouvelles. et, dès que j'en ai, je vous les apporte.

- Oul, oui, dit Gertrude, allezt et revenez vite; mais

prenez garde qu'il ne vous arrive malheur.

— Oh! soyez tranquille, mademoiselle, répondit Philippin; je ne me montre jamais que tenant une bouteille à chaque main, et, comme je connais les bons tas, les brigands sont pleins de considération pour moi.

Philippin sortit et enferma mademoiselle Gertrude, qui se mit à songer incontinent au dedans d'elle-même à ce que pouvaient être des yeux qui lançaient des regards à

faire frémir.

Elle ne s'était pas encore bien rendu compte de ce phénomène, quoiqu'il y cût près d'une heure qu'elle y songeat, quand la clef tourna de nouveau dans la serrure, et quand le messager repartit.

Ce n'était point celoil de l'arche, et il était loin de tonir un ramean d'olivier à la main. — Le comte de Waldeck et ses fils avaient, à force de menaces, et même de mauvais traitements, contraint la baronne à leur donner ses bijoux, son argenierie et tout ce qu'elle avait d'or au clâteau. Mais cela ne leur avait pas suffil, et, cette première rançon versée, la pauvre femme, au moment où elle croyait être quitte des nobles bandits qui étaient venus lui demander l'hospitalité, la pauvre femme, au contraire, avait été prise, garrottée au pied de son lit, et enfermée dans sa clambre, avec promesse que, dans deux heures, le fus serait mis au château, si, dans deux heures, le fleu serait mis au château, si, dans deux heures, elle n'avait point trouvé, soit dans se bourse, soit dans celle de ses amis, deux cents écus à la rose.

Mademoiselle Gertrude se lamenta convenablement sur le sort de sa maitresse : mais, comme elle n'avait point, pour la tirer de l'embarras où elle se trouvait, deux cents écus à lui prêter, elle s'efforça de penserà autre close, et demanda à Philippin ce que faisait cet infâme bâtard de Waldeck avec ses cheveux roux et ses yeux terribles.

Philippin répondit que le bâtard de Waldeck était en train do s'enivrer, occupation dans laquelle il était puissamment secondé par monsieur son père. Seul, le vicomte de Waldeck gardait, autant qu'il lui était possible, son sang-froid au mi-

lieu du pillage et de l'orgie.

Madernoiselle Gertrude avait une furieuseenvie deserendre compte par ses yeux de ce que c'était qu'une orgie. Quant au pillage, elle conuaissait cela, ayant vu piller Thérouanne; — mais, d'une orgie, elle n'en avait accune idée.

Philippin lui expliqua que c'était une réunion d'hommes buvant, mangeant, tenant de mauvais propos, et faisant toute sorte d'insultes aux femmes qui leur tombaient sous

la main.

La curiosité de mademoiselle Gertrude redoubla à ce tablean, qui eût fait, cependant, frénir un cœur moins courageux que le sien. Elle pria donc Philippin de la laisser sortir, ne fût-ce que dix minutes; mais celui-ci lui répéta tant de fois, et si sérieusement, qu'à sortir elle courait risque de la vie, qu'elle se décida à rester dans sa cachette, et à attendre une troisième visite de Philippin pour prendre un parti définité.

Ce parti, il était pris avant le retour de Philippin. C'était, bon gré mal gré, de forcer le passage, de gagner le châtean, de se glisser dans les corridors secrets et par les escaliers dérobés, et de voir de ses yeux ce qui se passait, un récit, si éloquent qu'il soit, étant toujours bien au-dessous du spectacle qu'il est destiné à peindre.

Aussi, dès qu'elle eui entendu, pour la troisième fois, la clof tourner dans la serrure, s'apprêta-t-elle à s'élancer hors do la citerne, que ce fût ou non l'avis de Philippin; mais, en apercevant le jeune homme, elle recula d'épouvante.

Philippin était pâle commo un mort; sa bouche balbutiait des paroles sans suite, et ses yeux avaient conservé cette expression hagarde que la terreur met dans lo regard de l'homme qui vient de voir quelque sombre et terrible événement.

Gertrade voulut l'interroger; mais, au contact de cette épouvante, elle se sentit glacée; la pâleur qui couvrait les joues de l'hilippin passa sur son visage, et, en face de če mulisme effrayant, elle devint muette elle-même.

Le jeune homme, sans lui rien dire, mais avec cette force de l'effroi à laquelle on n'essaye pas même de résister, la saisit par le poignet, ot l'entraîna vers la petite porte du jardin qui donnait dans la plaine, en balbutiant ces seuls mots:

- Morte... assassinée... poignardée!...

Gertrudo se laissa conduire; Philippin l'abandonna un instant pour refermer la porte du jardin derrière eux; précaution inutile, car on ne songeait pas à les poursuivre.

Mais le choe avait étés i rude pour Philippin, que le mouvement imprimé au pauvre garon ne d'evait s'arrêter que lorsque les forces lui manqueraient. Au bout de cinq cents pas, les forces lui manqueraient; il tomba sans haloire, murmurant d'une voix rauque, comme celle d'un homme à l'agonie, ces mots effrayants, les seuls, au reste, qu'il eût prononcés:

- Morte... assassinée... poignardée l...

Alors, Gertrude avait jeté les yeux autour d'elle : elle rétait plus qu'à deux cents pas de la lisière de la forêt; elle connaissait la forêt, elle connaissait la grotte; c'était un double refuge. D'ailleurs, dans la grotte, peut-être trouverait-elle Yconnet.

Elle avait bien quelque remords de laisser ainsi le pauvre Philippin évanoui sur le bord d'un fossé; mais elle apercevait, venant de son côté, quatre ou cinq hommes à cheval. Pout-être ces hommes étaient-lis des reitres de la troupe du comite de Waldeck; elle n'avait pas une seconde à perdre pour leur échapper. Elle s'étança vers la forêt, et, sans regarder en arrière, elle courut, folle, éperdue, échevelée, jusqu'à ce qu'elle eût franchi la lisière du bois. Là sculement elle s'arrêta, s'appuya à un arbre pour ne pas tomber, et jeta les yeux sur la plaine.

Les cinq on six cavaliers étaient arrivés à l'endroit du elle avait laissé Philippin évanoui. Ils l'avaient relevé; mais, voyant qu'il lui était impossible de faire un pas, l'un d'eux l'avait posé on travers sur les arçons de sa selle, et, suivi de ses camarades, il le transportait du côté du camp.

Du reste, ces hommes ne paraissaient avoir que de bonnes intentions, et Gertrude commença à croire que rien ne pouvait arriver de plus heureux au pauvre Philippin que de tomber entre des mains qui semblaient si pitoyables.

Alors, rassurée sur son compagnon, ayant repris un peu

d'haleine dans cette halte. Gertrude s'était remise à courir dans la direction, on plutôt vers le point qu'elle croyait être dans la direction de la grotte; mais sa tête était tellement perdue, que les signes auxquels d'habitude elle reconnaissait son chemin passaient inaperçus à ses yeux. Elie s'égara donc, et ce ne fut qu'au bout d'une heure que, par accident, par hasard, par instinct, elle se trouva dans le voisinage de la grotte, et à la portée de la main de Frantz Scharfenstein.

On devine le reste : Frantz étendit une main dont il enveloppa la taille de Gertrude, lui mit l'autre sur la bouche, enleva la jeune fille comme uno plume, rentra avec elle dans la grotte et la déposa tout effarée au milieu des aventuriers, auxquels, rassurée par les bonnes paroles d'Yvonnet, elle fit le récit que nous-même venons de faire, et qui fut

accueilli par un cri général d'indignation.

Mais, qu'on ne s'y trompe pas, cette indignation avait une cause tout égoïste. Les aventuriers n'étaient point indignés du peu de moralité dont les pillards venaient de faire preuve à l'endroit du château du Parcq et de ses habitants. Non, ils étaient indignés de ce que le comte de Waldeck et ses fils eussent pillé le matin un château qu'ils comptaient, eux, piller le soir.

Il résulta de cette indignation un hourra général, qui fut suivi de la résolution, prise à l'unanimité, d'aller à la découverte, afin de voir ce qui se passait à la fois du côté du camp, où l'on avait transporté Philippin, et du côté du château du Parco, où s'était accompli le drame que Gertrude venait de raconter avec toute l'éloquence et toute l'énergie de la terreur.

Mais, chez les aventuriers, l'indignation n'excluait pas la prudence; il fut donc décidé qu'un homme de bonne volonté commencerait par explorer le bois, et viendrait rendre compte aux aventuriers de l'état des choses. Selon les motifs de sécurité ou de crainte que donnerait l'exploration, on

agirait.

Yvonnet s'offrit pour battre le bois. C'était, au reste, bien l'homme qu'il fallait pour cela : il connaissait tous les tours et les détours de la forêt; il était agile comme un dains et rusé commo un renard.

Gertrude jeta les hauts cris, et tenta de s'opposer à ce que

son amant accomplit une si dangereuse mission; máis on lui fit comprendre en deux mots que le moment était mal choisi de sa part pour donner cours à des susceptibilités amoureuses qui ne pouvaient qu'être mal appréciées par la société un, peu possitive dans laquelle elle se trouvait. Elle était fille de bon seus, au fond; elle se calma donc en voyant que ses cris et ses larmes, non-seulement seraient 'saus résultat, máis encore pourraient tourner mal pour elle. D'alleurs, Yvounet lui expliqua tout has que la mairesse a'un princesse de roman, et, l'ayant remise aux mains de son ami Fracasso, et sous la garde spéciale des deux Scharfenstein, il sortit de la grotte pour accomplir l'importante mission dont il venait de se elarger.

Dix minutes après, il était de retour.

La forêt était parfaitement déserte, et ne paraissait offrir aucun danger.

Comme la curioshé des aventuriers était presque aussi vivement excitée dans leur grotte par le récit de mademoiselle Gertrude, que la curiosité de mademoiselle Gertruda avait été excitée dans sa citerne par le récit de Philippin, et que de vieux routiers de leur trempe ne pouvaient convenablement avoir les mêmes motifs de prudence que ceux qui dirigent les actions d'une belle et timide jeune fille, ils sortirent du souterrain, laissant l'acte de société de Procope à la garde des génies de la terre, invitèrent l'vonnet à se mettre à leur tête, et, guidés par lui, se d'irigèrent vers la lisière du hois, non sans que chacun, à part lui, se fût assuré que sa dague ou son épée n'éait pas roulide au fourreau.

# V

### LE JUSTICIER.

A mesure que nos aventuriers s'avançaient vers cettu pointe de la forêt que nous avons dit s'allonger comme un fer de lance jusqu'à un quart de lieue d'Hesdin, en séparant les deux bassins de la plaine déjà comme de nos lecturs, un épuis taillis succédait à la hauto fotale, et, par le rapprochement de ses trones, l'entrelacement de ses branches, présentait un surrorit de sécurité à cox qui so glissaient sous son ombre. Ce fut donc sans être vue d'aucun être vivant que la petite troupe parvirit jusqu'à la lisière du bois.

A quinze pàs, à peu près, du fossé qui séparait la forêt de la plaine, fossé qui contournait le chemin sur lequel nous avons arrêté l'attention du lecteur dès le premier chapitre de ce livre, et qui établissait une communication entre le château du Parcq, le camp de l'empereur et les villages

voisins, nos aventuriers s'arrêtérent.

L'endroit était bien choisi pour la halte : un chêne immense, demeuré avec quelques arbres de la même essence et de la même taille, pour indiquer ce qu'étaient autrefois les géants tombés sous la cognée, étendait son dôme touffu au-dossus de leur têle, tandis qu'en faisant quelques pas, ils pouvaient, sans être vus, plonger leurs regards dans la'

plaine.

Tous levèrent en même temps les yeux vers la puissante végétation de l'arbro séculaire. Yvonnet comprit ce qu'on attendait encore de lui; il fit de la tête un signe de consentement, emprunta les tablettes de Fracasso, qui renfermaient une seule et dernière feuille immaculée, que le pôéto lui montra en lui recommandant de respecter les antres, qui étaient dépositaires de ses révenses élucubrations. Il d'ressa un des deux Scharfenstein contre le pilier reugeux qu'il ne pouvait étreindre de ses bras, monta dans les deux mains croisées du géant, de ses mains gagan ses épaules, de ses épaules les premières branches de l'arbre, et en un instant se trouva assis à cheval sur une de ses vigoureuses ramures, avec autant d'aisance et de sécurité que l'est un matelot sur la vergue de misaine ou sur le mât de beaupré.

Gertrude l'avait, pendant cette ascension, suiri d'un œil inquiet; mais elle avait déjà appris à renfermer ses craintes et à contenir ses cris. D'ailleurs, en voyant la désinvolture avec laquelle Yvonnet s'était établi sur sa branche, la facilité qu'il avait à tourner la tête à droite et à gauche, elle compri qu'à moins d'un de ces vertiges auxquels Yvonnet était sujet quand on ne le regardait pas, il n'y avait aucun danger pour son amant.

Au reste, Yvonnet, la main placée en abat-jour sur ses yeux, regardant tantôt au nord et tantôt au midi, paraissait parlager son allention entre deux spectacles également doués d'intérêt.

Ces mouvements de tête multipliés éveillaient fort la curiosité des aventuriers, qui, perdus dans l'épaisseur du taillis, ne pouvaient rien voir de ce que voyait Yvonnet des régions élevées où if avait établi son domicile.

Aussi Yvonnet comprit-it de leur part cette impatience, dont ils donnaient des signes en levant la tête en l'air, en le questionnant du regard, et même en se hasardant à lui crier à demi-voix : « Mais qu'y a-t-il donc?»

Et, parmi les interrogateurs du geste et de la voix, rendons cette justice à mademoiselle Gertrude, elle n'était pas la moins animée.

Yvonnet fit de la main à ses compagnons un signe de promesse indiquant que, dans quelques secondes, ils en sauraient autant que lui. Il ouvrit les tablettes de Fracasso, en déchira la dernière page blanche, écrivit sur cette page quelques lignes au crayon, roula le papier dans ses doigts, afin que le veut ne l'emportat point, et le laissa tomber.

Toutes les mains s'étendirent pour le recevoir, même les blanches et petites mains de mademoiselle Gertrude; mais ce fut entre les larges battoirs de Frantz Scharfenstein que le papier tomba.

Le géant se mit à rire de sa bonne chance, et, passant le papier à son voisin :  A fous l'honneur, monsié Brogobe, dit-il; moi ne safre bas lire le vranzais.

Procope, non moins curieux que les antres de savoir ce qui se passait, déplia le papier, et, au milieu de l'attention générate, il lut les lignes suivantes :

« Le château du Parcq est en feu.

» Lo comie de Waldeck, ses deux fils et ses quarante reitres se sont remis en campagne, et suivent le chemin qui conduit du château du Parcq au camp.

» Ils sont à deux cents pas, à peu près, de la pointe du bois où nous sommes cachés.

» Voilà pour ma droite.

» Maintenant, une autre petite troupe suit, de son côté, la route du camp au château.

» Cette troupe est composée de sept hommes, un chef, un écuyer, un page et quatre soldats.

» Autant que j'en puis juger d'ici, le chef est le duc Emmanuel-Philibert.

» Sa troupe est à la même distance, à peu près, sur notre ganche, que celle du comte de Waldeck sur notre droite.

» Si les deux troupes marchent du même pas, elles doivent se renconfrer juste à la pointe du bois, et se trouver face à face au moment où elles s'y attendront le moins.

» Si le duc Emmanuel a été prévenu, comme c'est probable, par M. Philippin de ce qui s'est passé au château, nous allons voir quelque chose de curieux.

» Attention, camarades! — c'est bien le duc. »

Le billet d'Yvonnet finissait là ; mais il était difficile de dire plus de choses en moins de mots, et de promettre avec plus de simplicité un spectacle qui, en effet, allait être des plus curieux, si l'aveaturier ne se trompait point sur l'identité et l'intention des personnes.

Aussi chacun des compagnons se rapprocha-t-il avec précaution de la lisère du beis, afin d'assister avec le plus d'agrément et le moins de danger possible au spectacle promis par Yvonnet, et anquel le hasard lui avait assigné la meilleure place.

Si le lecteur veut suivre l'exemple de nos aventuriers, nous ne nous inquiéterons point du comte de Waldeck et de ses fils, que nous connaissons déjà par le récit de mademoiselle Gertrude, et, nous glissant, nous aussi, sur la lisière gauche du bois, nous nous mettrons en communication avec le nouveau personnage annoncé par Yvonnet, et qui n'est pas moins que le héros de notre histoire.

Yvonnet ne s'était pas trompé. Le chef qui s'avançait entre son page et son écuyer, précédant, comme s'il s'agissait d'une simple patrouille de jour, une petite troupe de quatre hommes d'armes, était bien le duc Emmanuel-Philibert, généralissime des troupes de l'empereur Charles-Quint dans les Pays-Bas.

Il était d'attant plus facile à reconnaître, que, selon son habitude, au lieu de porter son casque sur sa tête, il le portait pendu au côté ganche de sa selle, ce qui lui arrivait presque constamment, par la pluie et par le soleil, et même aussi parfois pendant la bataille; d'oû l'on disait que soldats, voyant son insensibilité au froid, au chaud et aux coups, l'avaient surnommé Tête de fer.

Cétait, à l'épôque où nous sommes arrivés, un beau jeune homme de vingt-sept ans, de taille moyenne, mais vigoureusement pris dans sa taille, aux cheveux coupés trèscourts, au front haut et découvert, aux sourcils bruns bien dessinés, aux yeux bleus, vils et perçants, au nez droit, aux moustaches bien fournies, à la barbe taillée en pointe, enfin, aux col un peu enfoncé dans les épaules, comme il arrive presque toujours aux descendants des races guerrières, dont les aieux ont porté le casque pendant plusieurs générations.

Lorsqu'il parlait, sa voix était à la fois d'une douceur infinie et d'une fermeté remarquable. Chose étrange! elle pouvait monter à l'expression de la plus violente menaco sans s'élever de plus d'un ou deux tons : la gamme ascendante de colère était cachée dans les nuances presque insassissables de l'accent.

Il en résultait que les personnes de son intimité devinaient senles à quels périls étaient exposés les imprudents qui éveillaient et bravaient cette colère, colère si bien comprimée au dedans, qu'on ne pouvait comprendre sa force et mesurar son étendue qu'au moment où, précédée de l'éclair de ses yeux, elle éclatait, tonnait, pulvérisait comme la foudre; puis, de même que, la foudre une fois tombée, l'orage se caime et le temps se rasséréle, l'explosion produite, la physionomie du duc reprenait son calme et sa sérénité habituels; ses yeux, leur regard placide et fort; sa bouche,

son bienveillant et royal souriré.

Quant à l'écuyer qui marchait à sa droite, et qui portait la visière haute, c'étaît un jeune homme blond du même âge à peu près, et exactement de la même taille que le duc. Ses yeux d'un bleu clair, pleins de puissance et de fierté, sa harbe et ses moustaches d'un blond plus chaud que ses cheveux, son nez aux narines dilatées comme celles du lion, ses lèvres dont le poil qui les couvrait ne pouvait cacher ni le coloris ni l'épaisseur, son teint riche à la fois du double fard du hâle et de la santé : tout en lui indiquait la force physique poussée au plus haut degré. Attachée non pas à son flanc, mais ballottant sur son dos, résonnait une de ces terribles épées à deux mains comme François Ier en brisa trois à Marignan, et qu'à cause de leur longueur, on ne tirait que par-dessus l'épaule, tandis qu'à l'arçon de sa selle pendait une de ces haches d'armes offrant un tranchant d'un côté, une masse de l'autre, et un fer triangulaire et aigu à sa pointe; de sorte qu'avec cette seule arme, on pouvait tout à la fois, et selon l'occasion, fendre comme avec une hache, assommer comme avec un marteau, percer comme avec un poignard.

A la gauche du duc marchait son page. C'était un bel adolescent de seize ou dix-huit ans à peine, avec des cheveux bleus à force d'être noirs, taillés à l'Allemande, comme en portent les chevaliers d'Holbein et les anges de Raphaël. Ses yeux, ombragés par de longs cils veloutés, étaient doués de cette nuance insaisissable qui flotte du marron au violet, et que l'on ne rencontre que dans les yeux arabes ou siciliens. Son teint mat, de cette belle matité particulière aux contrées sententrionales de la péninsule italienne, semblait celui d'un marbre de Carrare dont le soleil romain aurait longuement et amourcusement bu la pâleur. Ses mains, petites, blanches et effilées, manœuvraient, avec une adresse remarquable, un petit cheval de Tunis portant, pour toute selle, une trousse faite d'une peau de léopard aux veux d'émail, aux dents et aux griffes d'or, et, pour toute bride, un léger filet de soie. Quant à son habillement, simple mais plein d'élégance, il se composait d'un pourpoint de velours noir s'ouvrant sur un justancorps cerise, à crevés de satin blanc, serré an has de la taille par un cordonnet d'or supportant une dague dont la poignée était faite d'une seule agate. Son pied, gracieusement modelé, était enfermé dans une botte de maroquin dans l'extremite supérieure de laquelle se perdait, à la lauteur du genou, une trousse de velours pareil à celui du pourpoint.

Enfin, son front était couvert d'une toque de la même étoffe et de la même couleur que toute la partie extérieure de son vétement, et antour de laquelle, fixée au-dessus du front par une agrafe de diamant, s'enroulait une plume cerise dont l'extrémité, flottant au moindre soufflé d'air, retombait gracieusement entre les deux épaules.

Nos personnages nouveaux posés et mis en seène, revenons à l'action, un moment interrompue, et qui va se renouer avec encore plus de vigueur et de fermeté qu'auparayant.

En effet, pendant cette description, le due Emmanuelbrhilbert, es deux compagnons et les quatre hommes de sa suite sontinuaient leur chemin sans presser ni ralentir lo pas de leurs chevaux. Seulement, à mesure qu'ils approchaient de la pointe du bois, le visage du due se rembrunissait, comme s'il se fit attendu d'avance au spectacle de desolation qui allait s'offiri à ses yeux, une fois cette pointe de bois dépassée. Mais, tout à coup, en arrivant simultanément à l'extrémité de l'angle, comme l'avait prévu Yvonnet, les deux troupes se trouvérent face à face, et, chose singulière I ce fut la plus nombreuse des deux qui s'arrêta, clouée à sa place par un sentiment de surprise auquel se mélait visiblement un peut de crainte.

Emmanuel-Philibert, au contraîre, sans indiquer par un urssaillement de son corps, par un geste de sa main, par un mouvement de son visage, le sentiment, quel qu'il fût, qui l'agitait, continua son chemin, marchant droit au comte de Waldeck, qui l'attendait placé entre ses deux fils.

A dix pas du comte, Emmanuel fit un signe à son écuyer, à son page et à ses quatre soldats, qui s'arrêtèrent avec une obéissance et une régularité toutes militaires, et le laissèrent continuer son chemiu.

Lorsqu'il ne fut plus qu'à la portée de la main du vicomte

de Waldeck, qui se trouvait placé comme un rempart entre lui et son père, le duc s'arrêta à son tour.

Les trois gentilshommes portèrent la main à leur casque en signe de salut; seulement, en portant la main au sien, le bâtard de Waldeck en abaissa la visière comme pour être prêt à tout événement.

Le duc répondit à leur triple salut par une inclination de sa tête nue.

Puis, s'adressant au vicomte de Waldeck avec cette voix

suave qui faisait de sa parole une harmonie;

— Monsieur le vicomte de Waldeck, dit-il, vous étes un digne ot brave gentilhomme comme je les aime, et comme les aime mon auguste maître l'empereur Charles-Quint. Depuis longtemps, je songeais à faire quelque chose pour vous; il y a un quart d'heure, l'occasion s'en est présentée, et je l'ai saisie. Jo reçois à l'instant la nouvelle qu'une compagnie de cent vingt l'ances, don't] via au nom de Sa Majesté l'empereur, ordonné la levée sur la rive ganche du Rhin, est assemblée à Spire; je vous ai nommé capitaine de cette compagnie.

Monseigneur..., balbutia le jeune homme tout étonné

et rougissant de plaisir.

— Voici votre brevet, signé par moi et seellé du seeau de l'Empire, continua le duc en tirant de sa poltrine un parchemin qu'il présenta au vicomte; prenez-le, partez à l'instant même et sans une minute de retard... Nous allons probablement rentrer en campagne, et jaural besoin de vous et de vos hommes. Allez, monsieur le vicomte de Waldeck; montrez-vous digne de la faveur qui vous est accordée, et que Dieu vous garde!

La faveur était grande, en effet. Aussi le jeune homme, obéissant, saus commentaire, à l'ordre qui lui était donné de partir à l'instant même, prit-il immédiatement congé de son père et de son frère, et, se retournant yers Emmanuel:

— Monseigneur, dit-il, vous êtes véritablement un justicier, ainsi qu'on vous appelle, pour le mal comme pour le bien, pour le bon comme pour le mauvais... Vous avez eu conflance en moi, cette conflance sera justifiée. Adieu, monseigneur.

Et, mettant son cheval au galop, le jeune homme disparut à l'angle du bois.

Emmanuel-Philibert le suivit du regard jusqu'à ce qu'ill'eût entièrement perdu de vue.

Puis, se retournant et fixant un regard sévère sur le comte de Waldeck:

- Et, maintenant, à vous, monsieur le comtet dit-il.

— Monseigneur, interrompit le comte, laissez-moi d'abord remercier Votre Altesse de la faveur qu'elle vient d'accorder à mon fils.

— La faveur que j'ai accordée au vicomte de Waldeck, répondit froidement Emnanuel, ne vaut pas un remerciment, puisqu'il l'a méritée... Seulement, vous avez entendu ce qu'il a dit, je suis un justicier pour le mal comme pour le bien, pour le bon comme pour le mauvais. Rendez-moi votre épée, monsieur le comte!

Le comte tressaillit, et, avec un accent indiquant qu'il n'obéirait pas facilement à l'ordre qui venait de lui être donné :

- Moi, vous rendre mon épée! Et pourquoi cela?

— Vois connaissez mon arrêté défendant le pilage et la marande, sous peine des verges ou du gibet pour les soldats, sous peine des arrêts ou de la prison pour les chefs. Vous avez. contrevenu à mon arrêtée, en vous introduisant de force, majgré les observations de votre fils ainé, dans le châ teau du Parcq, et en volant l'or, les bijoux, l'argenterie de la châtelaine qui l'habitait. Vous étes un marandeur et un pillard; rendez-moi votre épée, monsieur le comte de Waldeck!

Le duc avait prononcé ces paroles sans que le ton de sa voix cút visiblement changé, excepté pour son écuyer et son page, qui, commençant seulement à comprendre ce dont il s'agissait, se regardérent avec une certaine inquiétude.

Le comte de Waldeck pâlit; mais, nous l'avons dit, il était difficile à un étranger de deviner, au son de la voix d'Emmanuel-Philibert, à quel degré de menace sa justice ou sa colère en était arrivée.

— Mon épée, monseigneur? dit Waldeck. Oh! j'ai sans doute encore commis quelque autre méfait... Un gentilhomme ne rend pas son épée pour si peu!

Et il essaya de rire dédaigneusement.

- Oui, monsieur, répondit Emmanuel, oui, vous avez fait

autre chose; mais, pour l'honneur de la noblesse d'Allemagne, je taisais ce que vous avez fait... Vous voulez que je parle? Soit; écoutez donc. Quand vous avez eu volé or, argenterie, bijoux, cela ne vous a pas suffi : vous avez fait attacher la maîtresse de la maison au pied de son lit, et vous hi avez dit : « Si, dans deux heures, vous n'avez pas versé entre nos mains la somme de deux cents écus noble-rose, je mettrai le feu à votre château ! » Vous avez dit cela, et, au bout de deux heures, comme la pauvre femme, vous avant donné jusqu'à sa dernière pistole, se trouvait dans l'impossibilité de vous remettre les deux cents écus demandés, malgré les prières de votre fils aîné, vous avez mis le feu à la ferme, pour que la malheureuse victime eût le temps de faire ses réflexions avant que le feu eût gagné le château... Et tenez, vous ne direz point que cela n'est pas vrai : on voit d'ici flamme et fumée. Vous êtes un incendiaire; rendez-moi votre épée, monsieur le comte!

Le comte grinça les dents, car il commençait à comprendre ce qu'il y avait de résolution dans les paroles calmes mais fermes du duc.

 Puisque vous êtes si bien instruit du commencement, monseigneur, dit-il, vous êtes, sans doute, non moins bien renseigné sur la fin?

 Vous avez raison, monsieur, je sais tout; c'est que je voulais vous épargner la corde, que vous méritez.

— Monseigneur s'écria Waldeck du ton de la menace.

— Silone, monsieur i dit Emmanuel-Philibert; respector,
votre accusateur, et tremblez devant votre jugel. L. Ja fin? Je vais vous la dire. A la vue de la flamme qui commençait
de monter dans les airs, votre bălard, qui avait la clef de la
chambre dans laquelle était garrottée la prisonnière, est enré dans cette chambre. La malheureuse n'avait pas crié en
voyant le feu qui s'approchait d'elle; ce n'était que la mort...
Elle cria en voyant votre bălard, s'avanere et la saisir dans
ses bras, car c'était le déshonneur! Le vicomte de Waldeck
entendit ces cris et accouru. Il somma son frère de rendre
la libertú à celle qu'il outrageait; mais lui, au lieu de répondre à çet appel d'honneur; jeta sa prisonnière toute garottée sur le lit et tira son épée. Le vicomte de Waldeck ser
it la sienne du fourrea, résolu à sauver cette femme, mèm

au péril de sa vie. Les deux frères s'attaquèrent avec acharnement, car il y avait longtemps qu'ils se haissaient. Vous entrates alors, et, croyant que vos fils se battaient pour la possession de cette femme : « La plus belle femme du monde, dites-vous, ne vaut pas la goutte de sang qui sort des veines d'un soldat. Bas les armes, enfants! je vais vous mettre d'accord... » Alors, à votre voix, les deux frères abaissèrent leurs épées; vous passâtes entre eux; tous deux vous suivaient du regard, car ils ne savaient ce que vous vouliez faire. Vous vous approchâtes de la femme garrottée et renversée sur le lit, et, avant que ni l'un ni l'autre de vos fils eût eu le temps de s'opposer à cette action infâme, vous tirâtes votre dague et la lui enfoncâtes dans la poitrine... Ne dites pas que cela ne s'est point passé ainsi; ne dites pas que cela n'est point vrai : votre dague est encore humide et vos mains sont encore sanglantes. Vous êtes un assassin; rendez-moi votre épée, comte de Waldeck!

— Cela est facile à dire, monseigneur, répondit le comto; mais un Waldeck ne vous rendrait pas son épée, tout prince couronné ou découronné que vous êtes, quand il serait seul contre vous sept; à plus forte raison quand il a son fils à sa

droite et quarante soldats derrière lui.

— Alors, dit Emmanuel avec une legère altération dans la voix, si vous ne voulez pas me la rendre de bonne volonté, c'est à moi de vous la prendre de force.

Et, faisant faire un bond à son cheval, il se trouva côte à

côte du comte de Waldeck.

Calui-ci, serré de trop près pour tirer son épée, porta la main à ses fontes; mais, avant qu'il eût détaché le bouton qui les fermait, Emmanuel-Philibert avait plongé la main dans la sienne, ouverte d'avance, et en avait tiré un pistolet tout armé.

Le mouvement fut si rapide, que ni le bâtard de Waldeck, ni l'écuyer, ni le page du duc, ni le comte de Waldeck luimême, ne purent le préveir. Emmanuel-Philibert, d'une main calme et sûre comme celle de la justice, lâcha le coup à bout portant, brûlant le visage du comte avec la poudre et lui faisant sauter la cerveille avec la balle.

Le comte eut à peine le temps de jeter un cri; il ouvrit les bras, se renversa lentement sur la croupe de son cheval, comme un athlète qu'un lutteur invisible fait plier en arrière, perdit l'étrier du pied gauche, puis du pied droit, et roula lourdement à terre.

Le justicier avait fait justice ; le comte était tué sur le coup.

Pendant tout le temps qu'avait duré cette scène, le bâtard de Waldeck, entièrement couvert de son armure de fer, était resté débout et immobile comme une statue équestre; mais, en entendant le coup de pistolet, mais, en voyant tomber son père, il poussa un cri de rage qui s'échappa en grinçant à travers la visière de son casque.

Puis, s'adressant aux reîtres stupéfaits et terrifiés :

— A moi, compagnons! s'écria-t-il en allemand; cet homme n'est pas des nôtres... A mort! à mort, le duc Emmanuel!

Mais les reîtres, pour toute réponse, secouèrent la tête en

signe de négation.

— Ahl s'écria le jeune homme se laissant emporter de plus en plus à sa colère; ah! vous ne m'écoutez pas! Ah! vous refusez de venger celui qui vous aimait comme ses enfants, qui vous chargeait d'or, qui vous gorgeait de butin!... Eh bien, ce sera donc moi qui le vengerai, puisque vous êtes des incrats et des làches!

Et il tira son épée pour s'élancer sur le duc; mais deux reîtres sautérent au chanfrein de son cheval, saisissant la bride chacun d'un côté du mors, tandis qu'un troisième l'étreignait entre ses bras.

Le jeune homme se débattait furieux, accablant d'injures

ceux qui le tenaient enchaîné.

Le duc regardait ce spectacle avec une certaine pitié : il comprenait le désespoir de ce fils qui venait de voir tomber son père à ses pieds.

- Altesse, dirent les reîtres, qu'ordonnez-vous de cet

homme, et que faut-il faire de lul?

— Le laisser libre, dit le duc. M'ayant menacé, si je l'arrétais, il pourrait croire que j'ai peur.

Les reîtres arrachèrent l'épée des mains du bâtard, et le laissèrent libre.

Le jeune homme fit bondir son cheval, qui, d'un seul élan, franchit la distance qui le séparait d'Emmanuel-Philibert. Celul-ci l'attendait la main posée sur la crosse de son second pistolet.

— Emmanuel-Philibert, due de Savoie, prince de Piémont, cria le bâtard de Waldeck en étendant la main vers lui en signe de menace, tu comprends, n'est-ce pas, que, do moi à toi, c'est, à compter d'aujourd'hui, une baine mortelle?... Emmanuel-Philibert, tu aus tu mon père! (Il abaissa la visière de son casque.) Regarde bien mon visage, et, chaque fois que tu le reverras, soil la nuit, soit le jour, soit dans une fête, soit dans un combat, malheur! malheur à toi, Emmanuel-Philibert!

Et, faisant volter son cheval, il partit au galop en secouant la main, comme pour jeter encore une malédiction contre le duc, et en lui criant une dernière fois: « Malheur! »

 Misérable! s'écria l'écuyer d'Emmanuel en piquant son cheval pour s'élancer à sa poursuite.

Mais le duc, faisant de la main un signe impératif :

— Pas un pas de plus, Scianca-Ferro! dit-il; je te le défends!

Puis, se retournant vers son page, qui, pâle comme la mort, semblait prêt à perdre les arcons:

- Qu'est-ce que cela, Leone? dit-il en s'approchant de lui et en lui tendant la main. En vérité, en vous voyant ainsi, blême et tremblant, on vous prendrait pour une femme!
- Oh! mon bien-aimé duc, murmura le page, redites-moi que vous n'étes pas blessé, ou je meurs...
- Enfant! dit le duc, est-ce que je ne suis pas sous la main de Dieu?

Alors, s'adressant aux reitres:

— Més amis, dit-il en leur montrant le cadavre du comte de Waldeck, procurez une sépulture chrétienne à cet homme, et que la justice que je viens d'exercer sur lui vous soit une preuve qu'à mes yeux, comme à ceux du Seigneur, il n'y a ni grands ul petits.

Et, faisant un signe de la tête à Scianca-Ferro et à Leone, it perit avec eux le chemin du camp, sans que son visage et gardé d'autre trace de l'événement terrible qui venait de se passer, que la ride habituelle qui semblait, un peu plus profondément que de coutume, creuser sur son front le sillon de la pensée.

# VΙ

#### HISTOURE ET ROMAN.

Tandis que les aventuriers, témoins invisibles de la catastrophe que nous venons de raconter, tout en jetant un regard mélancolique sur les ruines fumantes du château du Parcu, regagnent leur grotte, où ils vont mettre la dernière main à l'acte de société, devenu inutile pour le présent, mais qui ne peut manquer de porter dans l'avenir, au profit de l'association naissante, les fruits les plus merveilleux; tandis que les reîtres, obéissant à l'ordre donné, ou plutôt à la recommandation faite de procurer à leur ancien chef une sépulture chrétienne, vont creuser, dans un coin du cimetière d'Hesdin, la fosse de celui qui, ayant recu la punition de son crime sur la terre, repose maintenant dans l'espérance de la miséricorde divine; tandis qu'enfin Emmanuel-Philibert regagne sa tente entre son écuyer Scianca-Ferro et son page Leone; abandonnant tout ce qui n'a été jusqu'ici que prologue, mise en scène, et personnages secondaires de notre drame, pour l'action réelle et les personnages principaux qui viennent, enfin, de se produire, hasardons, afin de donner au lecteur une plus ample connaissance de leur caractère et de leur situation morale et politique, une excursion à la fois historique pour les uns et romanesque pour les autres, dans le domaine du passé, splendide royaume du noëte et de l'historien, qu'aucune révolution ne peut leur enlever.

Troisième fils de Charles III dit le Bon et de Beatrix de Portugal, Emmanuel-Philibert naquit au château de Chambery, le 8 juillet 1528.

Il recut ce double nom d'Emmanuel-Philibert, — celui d'Emmanuel en considération de son aieul maternel Emmanuel, roi de Portugal, et celui de Philibert, en vertu d'un vou que son père avait fait à Saint-Philibert de Touruus.

 Il naquit à quatre heures après-midi, et apparut si faible anx portes de cette vie, que la respiration de l'enfant ne fut soutenue que par le souffle qu'introduisit dans ses pouaions une des femmes de sa mère, et que, jusqu'à l'âge de trois ans, il demeura la tête inclinée sur sa poitrine, et sans pouvoir se soutenir sur les jambes. Aussi, quand l'horoscope que l'on tirait, alors, à la naissance de tout fils de prince eût annoncé que celui qui venait de naître serait un grand guerrier, et ferait resplendir la maison de Savoie d'un lustre supérieur à celui qu'avait attiré sur elle, soit Pierre surnommé le Petit Charlemagne, soit Amédée V dit le Grand, soit Amédée VI vulgairement appelé le comte Vert, sa mère ne put s'empêcher de verser des larmes, et son père, prince pieux et résigné, de dire en secouant la tête, avec l'expression du doute, au mathématicien qui lui faisait cette prédiction:

- Dieu vous entende, mon ami!

Emmanuel-Philibert était neveu de Charles V, par sa mère Béatrix de Portugal, la plus belle et la plus accomplie des princesses de son temps, et cousin de François f<sup>4</sup>, par sa tante Louise de Savoie, sous l'oreiller de laquelle le connétable de Bourbon prétendait avoir laissé le cordon du Saint-Esprit que François 1<sup>et</sup> jui faisait redemander.

C'était aussi sa tante, cette spirituelle Marguerite d'Autriche qui laissa un recueil de chansons manuscrites que l'on peut voir encore aujourd'hui à la bibliothèque nationale de France, et qui, assaillie par une tempéte au moment où elle se rendit en Espagne, pour épouser l'infant fils de Ferdinand et d'Isabelle, aprês avoir été fiancée au dauphin do France et au roi d'Angleterre, faisait sur elle-même, croyant qu'elle altait mourir, cette curieuse épitaphe:

> Pleurez, Amours! pleurez Margot la belle, Qui fut trois fois promise, et qui mourut pucelle.

Quant à Emmanuel-Philibert, il était, comme nous l'avons dit, si débile, que, malgré la prédiction de l'astrologue qui faisait de lui un puissant homme de guerre, son père le destina à l'Église. Aussi, à l'âge de trois ans, fart-il envoyé à Bologne, pour baiser les pieds du pape Clément VII, qui venait y donner la couronne à son oncle l'empereur Charles-Quint, sur la recommandation duquel le jeune prince obtint du pape la promesse d'un chapeau de cardinal. De là vint le surnom de Cardinalia qu'on lui donna dans son enfance, et qui le faisait fort enrager.

Pourquoi ce nom faisait-il si fort enrager f'enfant? Nous allons le dire.

On se rappelle cette femme ou plutôt cette amie de la duchesse de Savoie qui, près d'elle à l'heure de son accouchement, avait, de son souffle, alimenté celui du petit Emmanuel-Philibert près de s'évanouir. Six mois auparavant, elle avait eu un fils qui était venu au monde aussi fort, aussi vigoureux que le fils de la duchesse était venu faible et languissant. Or, voyant son fils ainsi sauvé par elle, la duchesse lui dit.

— Ma chère Lucrezia, cet enfant est maintenant autant à toi qu'à moi, je te le donne; prends-le, nourris-le de ton lait, comme tu l'as nourri de ton souffle, et je te devrai encere plus qu'il ne te devra lui-même, car il ne te devra que la vie,

et, moi, je te devrai mon enfant !

Lucrezia recut l'enfant dont on la faisait mère, comme un dépôt sacré. Cependant, il semblait que ce dût être au détriment du petit Rinaldo, — c'était le nom de son fils, à elle, — que l'héritier du duc de Savoie reprendrait vie et force, puisque la part de nourriture qu'allait réclamer le petit Emmanuel diminuerait d'autant celle de son frère de lait.

Mais Rinaldo, à six mois, était fort comme un autre l'eût à peine été à un an. D'ailleurs, la nature a ses miracles, et, sans que la source du lait maternel tarît un instant, les deux

enfants puisèrent la vie aux mêmes mamelles.

La duchesse souriait en voyant, pendus à la même treille vivante, cet enfant étranger si fort, et cet enfant à elle si

languissant.

Au reste, on eût dit que le petit Rinaldo comprenait cette diablesse de son frère et y compatissait. Souvent le capricieux enfant ducal voulait la mamelle où buvait l'autre enfant, et celui-ci, tout souriant de ses lèvres blanches de lait, cédait sa place à l'exigeant nourrisson.

Les deux enfants grandirent ainsi sur les genoux de Lucrezia. A trois ans, Rinaldo semblait en avoir cinq; à trois ans, comme nous l'avons dit, Emmanuel-Philibert marchait à peine, et ne relevait qu'avec effort sa tête inclinée sur sa poitrine.

Ce fut alors qu'on lui fit faire le voyage de Bologne, et que le pape Clément VII lui promit le chapeau de cardinal,

On eut dit que cette promesse lui portait bonheur, et que ce nom de Cardinalin lui valait la protection de Dieu; car, a partir de l'âge de trois ans, sa santé commença de se raffermir et son corps de se renforcer.

Mais celui qui, sous ce rapport, faisait des progrès mervielleux, c'était libaldo. Ses joujous les plus soilies volaient en éclats sous ses doigts; il ne pouvait toucher à accun d'eux qu'il ne le brisait; on eut l'idée de lui en faire faire en acier, et il les brisa comme s'ils eussent été de faience. Aussi le bon duc Charles III, qui s'amusait souvent à regarderjouer les deux enfants, n'appelait-il le compagnon d'Emmanuel que Scianca-Perro, ce qui, en patois piémontais, signifie Brise-Fer.

Le nom lui en resta.

Et, ce qu'il y avait de remarquable, c'est que Scianca-Ferro ne se servait jamais de cette force miraculeuse que pour protéger Emmanuel, qu'il adorait, au lieu d'en être jaloux comme il fût peut-être arrivé d'un autre enfant.

Quant au jeune Emmanuel, il enviait singulièrement cette force de son frère de lait, et il ent bien volontiers échangé son sobriquet de Cardinalin contre celui de Scianca Ferro.

Cependant, lui aussi semblait gagner une certaine vigueur à cette fréquentation d'une vigueur plus grando que la sienne. Scianca-Ferro, mesurant sa force à celle du jeune prince, luttait avec lui, courait avec lui, et, pour ne pas le décourager, se laissait parfois dépasser à la course et vaincre à la Intte.

Tous les exercices leur étaient communs, équitation, nation, escrime. A tous, Scianco-Ferro était momentament supérieur; cependant, on comprenait que ce n'était que nue affaire de chronologie, et que, pour être en retard, Emmanuel n'avait pas dit son dernier mot.

Les deux enfants ne se quittaient pas et s'aimaient comme deux frères. Chacun d'eux était jaloux de l'autre comme une maîtresse eût été jalouse de son amant, et pourtant le moment approchait où un troisième compagnon qu'ils adopteraient d'un amour égal allait se mêler à leurs jeux.

Un jour que la cour du duc Charles III était à Verceil. à cause de certains troubles qui avaient éclaté à Milan, les deux jeunes gens sortirent à cheval avec leur maître d'équitation, firent une longue course sur la rive gauche de la Sesia, dépassèrent Novare et s'aventurèrent presque jusqu'au Tessin. Le cheval du jeune due Emmanuel marchait le premier, quand tout à coup un taureau, enfermé dans un pâturage, enfonçant et brisant les barrières entre lesquelles il était emprisonné, fit peur au cheval du prince, qui s'emporta à travers les prairies, franchissant les ruisseaux, les buissons et les haies. Emmanuel montait admirablement bien à cheval, il n'y avait donc rien à craindre; cependant Scianca-Ferro s'élanca à sa poursuite, prenant le même chemin que lui, et franchissant, comme lui, tous les obstacles qu'il rencontrait. Le maître d'équitation, plus prudent, prit un détour qui, par une ligne circulaire, devait le conduire à l'endroit vers lequel s'étaient dirigés les deux jeunes gens.

Après un quart d'heure d'une course effrénée, Scianca-Ferro, ne voyant plus Emmanuel, et craignant qu'il ne lui fûl arrivé quelque accident, appela de toutes ses forces. Deux de ces appels restêrent sans réponse; enfin, il lui sembla qu'il entendait la voix du prince dans la direction du ville d'Oleggio. Il lança son cheval de ce côté, et bientôt, en effet, guidé par la voix d'Emmanuel, il trouva celui-ci au bord d'un ruisseau affuant au Tessin.

A ses pieds était une femme morte, et, dans ses bras, presque mourant, un petit garçon de quatre à cinq ans.

Le cheval, qui s'était calmé, broutait tranquillement les jeunes pousses des arbres, tandis que son maître essayait de rendre la connaissance à l'enfant. Quant à la femme, il n'y fallait pas songer, elle était bien morte.

Elle paraissait avoir succombé à la fatigne, à la misère et à la faim. L'enfant, qui avait sans doute partagé les fatigues et la misère de sa mère, semblait près de mourir d'inanition.

Le village d'Oleggio n'était qu'à un mille de là. Scianca-Ferro mit son cheval au galop, et disparut dans la direction du village. Emmanuel y eût bien été lui-même, au lieu d'y envoyer son frère; mais l'enfant s'était attaché à lui, et, sentant que la vie, qui était sur le point de lui échapper, allait lui revenir de ce côté, il ne voulait pas le lâcher.

Le pauvre petit l'avait attiré tout près de la femme, et lui disait, avec cet accent déchirant de l'enfance, à qui l'on ne pent pas denner la conscience de son malheur:

- Béveille donc maman! réveille donc maman!

Emmanuel pleurait. Que pouvait-il faire, pauvre enfant lui-même, qui voyait pour la première fois le spectacle de la mort? Il n'avait que ses larmes, il les donnait.

Scianca-Ferro reparut; il apportait du pain et une fiasque de vin d'Asti.

On essaya d'introduire quelques gouttes de vin dans la bonche de la mère; soin inutile : ce n'était plus qu'un ca-

Il n'v avait donc à s'occuper que de l'enfant.

L'enfant, tont en pleurant sa mère, qui ne voulait pas se réveiller, but, mangea et reprit un peu de forces.

En ce moment arrivèrent des paysans que Scianca-Ferro varit prévenus. Ils avaient rencontré le maître d'équitation, tont effaré d'avoir perdu ses deux élèves, et l'avaient ramené avec eux à l'endroit que leur avait indiqué Scianca-Ferro.

Ils savaient donc qu'ils avaient affaire au jeune prince de se de la comme le duc Charles était adoré de ses sujets, ils s'offrient tout de suite à exécuter, à l'endroit du malheureux orphelin et de sa mère, ce qu'il plairait à Emmanuel d'ordonner.

Emmanuel choisit parmi les paysans une femme qui lui parut bonne et piloyable; il lui donna tout l'argent que lui et Scianca-Ferro avaient sur eux, prit le nom de la femme par écrit, et la pria de veiller aux funérailles de la mère, et de pourvoir aux premiers besoins de l'enfant,

Puis, comme il se faisait tard, le maître d'équitation insista pour que ses deux élèves reprissent le chemin de Verceil. Le petit orphelin pleurait fort; il ne voulait pas quitter son bon ami Emmanuel, dont il savait le nom, mais dont il ne connaissait pas la qualité. Emmanuel promit de revenir le voir; cette promesse le calma un peu; mais, tout en s'éloignant, il ne cessait de tendre les bras vers le sauveur que le hasard lui

avait amené.

Et, en effet, si le secours envoyé par le hasard, ou plutôt par la Providence, au pauvre enfant, avait tardé de deux heures seulement, on l'eut trouvé mort auprès de sa mère.

Quelque diligence que fit an retour le maître d'équitation, ses deux éléves n'arrivèrent an château de Vercoil qu'assez avant dans la soirée. On était fort inquiet; on avait fait courir de tous côtés après eux, et la duchesse s'apprèsait à les gronder, lorsque Emmanuel lui raconta l'histoire avec sa douce voix tout empreinte de la tristesse que ce sombre événement avait imprimée dans son âme. Lo récit terminé, il s'agissait, non plus de gronder, mais de louer les enfants, et la duchesse, partageant l'intérêt que son fils portait à l'orphelin, déclara que, dés le surtendemain, c'est-à-dire aussitôt que seraient achevées les funérailles de sa mère, elle irait en personne lui faire une visite.

Effectivement, le surlendemain, on partit pour le village d'Oleggio, la duchesse en litière, les deux jeunes compagnons à cheval.

En arrivant près du village, Emmanuel n'y put pas tenir : il mit les éperons dans le ventre de son cheval, et partit pour revoir un peu plus tôt le petit orphelin.

Son arrivée fut une grande joie pour le malheureux enfant. Il avait fallu l'arracher du corps de sa mère; il ne voulait pas croire qu'elle fût morte, et ne cessait de crier :

- Ne la mettez pas dans la terre, ne la mettez pas dans

la terre... Je vous promets qu'elle se réveillera!

Depuis le moment où sa mère avait été emportée de la maison, on avait été obligé de le tenir enfermé : il voulait aller la rejoindre.

La vue de son sauveur le consola un peu. Emmanuel dit à l'enfant que sa mère avait voulu le voir, et qu'elle allait arriver.

— Oh! tu as ta maman, toi? lui dit l'orphelin. Oh! je prierai bien le bon Dieu, qu'elle ne s'endorme point pour ne plus se réveiller!

C'étalt une grande nouvelle pour les paysans, que celle que venait de leur donner Emmanuel de l'arrivée de la duchesse dans leur maison. Aussi avaient-ils couru au-devant d'elle, et, comme, en traversant les rues, ils disaient où ils allaient, et au-devant de qui ils allaient, tout le village s'était mis à l ur suite, et courait après eux.

Enfin le cortége arriva, précédé de Scianca-Ferro, qui était

resté galamment pour servir d'écuyer à la duchesse.

Emmanuel présenta son protégé à sa mère, La duchesse demanda à l'enfant ce qu'avait oublié de lui demander Em manuel, c'est-à-dire comment il s'appelait, et quelle était sa mère.

L'enfant répondit qu'il s'appelait Leone, et que sa mère s'appelait Leona, mais il ne voulut pas donner d'autres détails, répondant à toutes les questions qui lui étaient faites : « Je ne sais pas. »

Et, cenendant, chose étrange! on devinait que cette ignorance était feinte, et qu'il y avait un secret là-dessous.

Sans doute, en mourant, sa mère lui avait recommandé de ne point rénondre autre chose que ce qu'il rénondait : et. en effet, il fallait la dernière recommandation d'une mère mourante pour faire une pareille impression sur un enfant de quatre ans.

Alors, la duchesse étudia l'orphelin avec une curiosité toute féminine, Quoique vêtu d'habits grossiers, il avait les mains fines et blanches; on voyait que les soins d'une mère, et d'une mère élégante, distinguée, avaient passé sur ces mains-là. En même temps, son langage appartenait à l'aristocratie, et, à quatre ans, il parlait également bien l'italien et le français.

La duchesse se fit présenter les habits de la mère; c'étaient ceux d'une paysanne.

Mais les paysans qui l'avaient déshabillée dirent qu'ils n'avaient jamais vu peau plus blanche, mains plus délicates,

pieds plus petits et plus élégants. D'ailleurs, un détail trahissait la classe de la société à la-

quelle avait dù appartenir la pauvre femme : avec son costume de paysanne, avec sa jupe de molleton, avec son corsage de bure, avec ses gros souliers, elle portait des bas de sole.

Sans doute, elle avait fui sous un déguisement; et, des habits qu'elle avait abandonnés pour fuir, elle n'avait conservé que ces bas de soie qui la trahissaient après sa mort.

La duchesse en revint au petit Leone, l'interrogea sur tous

ces points; mais il répondit constamment : « Jo ne sais pas. » La duchesse n'en put tirre autre chose. Elle recommanda de nouveau, et en renchérissant sur les recommandations d'Emmanuel, le pauvre orphélin aux braves paysans qui en avaient pris soin "nasqu'alors, leur donna une somme double « eclle qu'ils avaient déjà reque, et les chargea de faire, sur la mère et sur l'enfant, des recherches dans les environs, leur promettant une bonne récompense, s'ils arrivaient à lui donner sur eux quelques éclairicissements.

Le petit Leone voulait à toute force suivre Emmanuel, et Emmanuel n'était pas non plus bien loin d'insister près de sa mère afin de l'emmener avec lui, car il éprouvait pour l'orphelin une véritable pitié. Il promit donc à Leone de revenir le voir le plus 60 possible, et la duchesse elle-même s'engagea

à une seconde visite.

Malheureusément, vers cette même époque, arrivèrent des événements qui forcèrent la duchesse de manquer à sa parole. Pour la troisième fois, François 1º déclara la guerre à Charles-Quint, à propos du duché de Milan, dont il se prétendait héritier, du chef de Valentine Visconti, femme de Louis d'Orléans, frère de Charles VI.

La première fois, François avait gagné la bataille de Marignan. La seconde fois, il avait perdu la bataille de Pavie.

Après le traité de Madrid, après la prison de Tolède, après la foi jurée sortont, on aurait po croire que François l'a avait renoncé à toute prétention sur ce malheureux duché, qui, s'il lui était rendu, faisait du roi de France le vassai de l'Empire; mais, tout au contraire, il n'attendait qu'une occasion pour le révendiquer encore, et il saisit la première qui se présenta. Elle était bonne, — par hasard! — mais elle etàt été mau-

vaise, qu'il l'eut saisie de même.

François ler, on le sait, n'était pas scrupuleux sur le fait de toutes ces sottes délicatesses qui enchaînent cette race de niais qu'on appelle les honnêtes gens.

Voici, au reste, l'occasion qui lui était donnée.

Maria-Francesco Sforza, fils de Ludovic le More (1), régnait

(1) Nous écrivons Ludovic le More pour nous conformer à l'orthographe historique; nous croyons, comme certains historiens, que ette qualification d'il Moro venait, non pas de son teint basané, mais du marier qu'il portait dans ses armes, sur Milan; soulement, il régnait sous la tutelle complète de l'empereur, auquel il avait acheté, le 93 décembre 1529, son duché, moyennant la somme de quatre cent mille ducats, payable pendant la première année de son règne, et celle de cinq cent mille, payable dans les dix années suivantes.

Pour la sûreté de ces payements, le château de Milan, Côme

et Pavie restaient entre les mains des impériaux.

Or, il arriva que, vers 1534, François le accrédita près du duc Sforza un gentilhomme milanais dont lui, François Ie, avait fait la fortune.

Ce gentilhomme s'appelait Francesco Maraviglia.

Devenu fort riche à la cour de France, Francesco Maraviglia avait été à la fois heureux et fier de revenir dans sa ville nataleavec toute la pompe d'un ambassadeur.

Il avait amené avec lui sa femme et sa fille, âgée de trois ans, et il avait laissé à Paris, parnui les pages du roi Fran-

cois ler, son fils Odoart, âgé de douze ans.

Pourquoi cet ambassadeur porta-t-il ombrage à Charles-Quint? pourquoi celui-ci invita-t-il deu Sforza à s'en défaire à la première occasion? C'est ce que l'on ignore, et ce que l'on ne pourrait savoir quesi l'on retrouvait la correspondance secréte de l'empreur avec le duc de Milan, comme on a retrouvé sa correspondance secrète avec Cosme de Médicis, Mais tant il y a, que, les domestiques de Maraviglia s'étant pris de querelle avec des gens du pays, et ayant en le malheur, dans cette querelle, de tuer deux sujets du duc Sforza, celui-ci fit arrêter Maraviglia, et le fit conduire dans le châtean de Milan, qui était tenu, comme nous l'avons dit, par les impériaux.

Que devint Maraviglia? Personne ne le sut jamais bien positivement. Les uns disaient qu'il avait été empoisonné; les autres, que, le pied lui ayant manqué, il était tombé dans les oubliettes, du voisinage desquelles on avait négligé de le prévenir. Enfin, la version la plus probable et la plus accréditée, c'est qu'il avait été exécuté on plutu sassasiné dans sa prison. — La chose certaine, c'est qu'il avait disparu, et que, presque en même temps que lui, avaient disparu, sans qu'on en eti jamais entendu parler, sa fomme et sa fille.

Ces événements étaient arrivés tout récemment, quelques jours à peine avant la rencontre qu'avait faite Emmanuel de cet enfant perdu et de cette femme morte au bord d'un ruisseau. — Ils allaient avoir une influence terrible sur la destinée du duc Charles.

François Ier saisit l'occasion aux cheveux.

Ce ne furent point les plaintes de l'enfant resté près de lui, et demandant vengageare du meurre de son pêre; ce ne fut toint la majesté royale, outragée dans la personne d'un ambassaleur; ce ne fut point, enfin, le droit des gens, violé par un assassinat, qui fit pencher la balance du côté de la guerre; non, ce fut un vieux levain de vengeance formentant au cœur du vaincu de ,Pavie et du prisonnier de Toléde.

Une troisième expédition d'Italio fut résolue.

Le moment était bien choisi. Charles V guerroyait en Afrique contre le fameux Khaïr-Eddin (1), surnommè Barberousse.

Seulement, pour accomplir cette nouvelle invasion, il fallait passer par la Savoie. Or, la Savoie était tenue par Charles le Bon, père d'Emmanuel-Philibert, oncle de François 1er, beau-frère de Charles-Quint.

Pour qui se déclarerait Charles le Bon? Serait-ce pour son beau-frère? serait-ce pour son neveu? C'est ce qu'il

était important de savoir.

On s'en doutait, au reste : toutes les probabilités faisaient du duc de Savoie l'allié de l'Empire et l'ennemi de la France. En effet, le duc de Savoie avait donné à Charles-Ouint.

En einet, ie due a e Savoie avant donne a Cuaries-Quint, pour gage de sa foi, son ills ainé Louis, prince de Piemont; il avait refusé de recevoir de François I\* le cordon de Saint-Michel, et une compagnie d'ordonnance avec douze mille écus de pension; il avait occupé des terres du marquisat de Saluce, qui était un fiel mouvant du Daupliné; il refusit la couronne de France l'hommage du Faucigny; il s'était la couronne de France l'hommage du Faucigny; il s'était la couronne de France l'hommage du Gédiale de Pavie; enfin, il avait prelé de l'argent au connétable de Bourbon, au moment où celui-ci avait traversé ses États, pour alter se faire tuer par Benvenuto Cellini au siège de Rome.

Il fallait s'assurer, néanmoins, si les doutes étaient fondés. Dans ce but, François let envoya à Turin Guillaume

<sup>(1)</sup> Nous en avons fait Chereddin.

Poyet, président du parlement de Paris. Celui-ci était chargé de demander au duc Charles III deux choses :

La première était le passage de l'armée française à travers la Savoie et le Piémont:

La seconde, la livraison, comme places de sûreté, de Montmeillan, de Veillane, de Chivas et de Verceil.

Il offrait, en échange, au duc Charles, de lui donner des terres en France, et d'accomplir le mariage de sa fille Marguerite avec le prince Louis, frère aîné d'Emmanuel-Philibert.

Charles III, pour discuter avec Guillaume Poyet, président préudent de Paris, délégua Purpurat, président piémontais. Celui-ci avait autorisation de permettre le passage des troupes françaises à travers les deux provinces de Savole et de Piémont; mais il avait à répondre par des atermoiements d'abord, et ensuite, si Poyet Insistait, par un refus absolu à la livraison des quatre placer.

La discussion s'échaussa entre les deux plenipotentiaires, si bien que, battu par les bonnes raisons que lui donnait Purpural, Poyet finit par s'écrier:

- Cela sera ainsi, parce que le roi le veut!

 Pardon, répondit Purpurat, mais je ne trouve pas cette loi-là dans les lois du Piémont.

Et, se levant, il abandonna l'avenir à l'omnipotente volonté du roi de France, et à la sagesse du Très-Haut.

Les conférences furent rompués, et, dans le courant du mois de février de l'année 1835, le duc Charles étant en son château de Verceil, un hérant fut introduit devant lui qui lui déclara la guerre de la part du roi François le.

Le duc l'écouta tranquillement; puis, lorsqu'il eut achevé son belliqueux message:

— Mon ami, lui dit-il d'une voix calme, je n'ai jamais rendu que des services au roi de France, et je pensais que les titres d'allié, d'ami, de serviteur et d'oncle méritaient des procédés tout différents. Jai fait ce que J'ai pu pour vivre avec lui en honne intelligence; je n'ai rien negligé pour lui faire comprendre combien il a eu tort de s'irriter contre mol. be sais bien que mes forces ne peuvent unellement être comparées aux siennes; mais, puisqu'il ne veut, en aucune manière, ontendre raison, et qu'il paraît déterminé à s'emparer

de mes États, dites-lui qu'il me trouvera sur la frontière, et que, secondé par mes amis et par mes alliés, j'espère me défendré et garantir mon pays. Le roi mon neveu connaît, d'ailleurs, ma devise : Rien ne manque à qui bieu reste!

Et il renvoya le héraut en lui faisant donner un très-riche

habit et une paire de gants pleins d'écus.

Après une pareille réponse, on n'avait plus qu'à se préparer à la guerre.

La première résolution que prit Charles III fut de mettre en sûrcté, dans la forteresse de Nicc, sa femme et son enfant.

Le départ de Verceil pour Nice sut donc annoncé comme

très-prochain.

Alors, Emmanuel-Philibert jugea qu'il était temps d'obtenir de sa mère une grâce qu'il avait tardé jusque-là à lui demander, c'est-à-dire de tirer Leone de cette maison de paysans où, du reste, on ne le laissait que provisoirement, c'était déjà chose conyvenue, pour en faire, comme Scianca-

Ferro, un enfant de l'intimité du jeune prince.

La duchesse Béatrix, nous l'avons déjà dit, était une femme d'un esprit judicieux. Tout ce qu'elle avait remarqué dans l'orphelin, délicatesse de traits, finesse de mains. distinction de langage, la portait à croire que quelque grand mystère était caché sous les grossiers habits de la mère et de l'enfant. La duchesse était, en outre, une feinme d'un cœur religieux : elle vit la main de Dieu dans cette rencontre faite par Emmanuel à la suite de l'accident du taureau, accident presque providentiel, puisqu'il n'avait eu d'antre résultat que de conduire le jeune prince près de la femme morte et de l'enfant expirant. Elle pensa qu'au moment où tout se retirait de sa famille, où le malheur approchait de sa maison, et où l'ange des sombres jours montrait à son mari, à elle et à son enfant le chemin mystérieux de l'exil, ce n'était pas l'heure de repousser l'orphelin, qui, devenu homme, serait peut-être un jour un ami. Elle se rappela l'envoyé de Dieu se présentant comme un simple voyageur au seuil désolé de l'aveugle Tobie, auquel, par les mains de son fils, il rendit plus tard la joie et la lumière, et, loin de faire résistance à la demande d'Emmanuel, au premier mot qu'il lui en dit, elle alla au-devant de cette demande, et, avec la permission du due, autorisa son fils à faire transporter à Verceil son jeune protégé.

De Verceil à Nice, Leone ferait le voyage avec les deux autres enfants.

Emmanuel n'attendit pas plus longtemps que le lendemain pour aller annoneer cette bonne unouvelle à Loone, Dès it point du jour, il descendit aux écuries, sella lui-même son petit cheval barbe, et, laissant à Scianca-Forro le soid treste, il partit pour Oleggio de toute la vitesse de sa monture.

Il trouva Leone bien triste. Le pauvre orphefin avait entendu dire qu'à leur tour, ses riches et puissants protecteurs étaient visités par le malheur. On avait parlé du départ de la cour pour Nice, c'est-à-dire pour un pays dont le nom même était inconnu à Leone; et, quand arriva Emmanuel, tout échauffé de sa course et tout souriant de joie, Leone pleurait comme si, une seconde fois, il eût perdu sa mère.

C'est à travers les larmes surtout que les enfants voient les anges. Nous n'exagérons pas en disant qu'Emmanuel apparut comme un ange à travers les larmes de Leone.

En quelques mots tout fut dit, expliqué, convenu, et les sourires succédérent aux larmes. Il y a chez l'homme — et c'est son âge heureux — une époque où les larmes et le sonrire se touchent comme la nuit touche à l'aurore.

Deux heures après Emmanuel, Scianca-Ferro arriva avec le premier écuyer du prince et deux piqueurs, tenant en bride la propre haquenée de la duchesse. On donna une bonne somme d'argent aux paysans qui, pendant six semaines, varient pris soin de Leone. Celui-ci les embrassa en pleurant encore; mais, cette fois, il y avait bien quelques pleurs de joie melés aux pleurs de regret. Emuanuel l'aida à monter à cheval, et, de-peur qu'il n'arrival accident à son cher protégé, il voulut lui-mème conduire la haquenée par la bride.

Au lieu d'étre jaloux de cette nouvelle amitié, Scianca-Ferro galopait tout joyeux, allant et révenant, éclair-int le chemin comme eut fait un vrai capitaine, et souriant de ce beau sourire d'enfant qui montre à la fois les dents et le ceur, à l'ami de son ami. Ce fut ainsi que l'on arriva à Verceil. La duchesse et le duc embrassèrent Leone, et Leone fut de la famille.

On partit des le lendemain pour Nice, où l'on arriva sans accident.

# VII

### L'ÉCUYER ET LE PAGE.

Note intention n'est pas, — Dieu nous en gardet d'autres que nous l'ayant fait beaucoup nieux que nous ne le forions, — noire intention n'est pas, disons-nous, de raconter les guerres d'Italie, et d'écrire l'histoire de la grande rivailée qui désola le dommencement du xu' s'éele. Non; Dieu nous a fait leureusement, dans cette circonstance du moins, une tâche plus homble, mais en même temps, if fant le citre, plus pittoresque pour nous, et plus amusante pour nos lecteurs. Nous ne verrons donc guére, dans le recit qu'u sa utreq, que la cime des grands événements qui, pareils aux hauts sommets des Alpes, dressont au-dessus des nuages lours pies couvres de noices éternelles.

François le franchit la Savoie, traversa le Piémont, et se

répandit sur l'Italie.

Pendanttroisans, le canon de l'Empire et celui de la France grondèrent, tantêt en Provence, tantêt dans le Milanais, Belles plaines de la Lembardia et du Piémon, l'ance de la

Belles plaines de la Lombardie et du Piémont, l'ange de la mort sait seul ce qu'il a fallu de cadavres pour vous donner voire inéquisable fertilité!

Pendant ce temps-là, sous le beau ciel de Nice, tout d'azur le jour, tout de flammes la nuit, où les insectes de l'obscurité eux-mêmes sont des étincelles volantes, les enfants

grandissaient sous le regard de la princesse Béatrix et sous l'œit de Dieu.

Leone était devenu un membre indispensable de la joyense trinité; il partageait tous les jeux, mais non pas tous les exercices. Les études trop violentes de l'art de la guerre n'allaient point à ses petites mains, et ses bræs semblaientaux maîtres de cet art trop faibles pour porter jamais d'une façon martiale la lauce ou le bouclier. Il est vrai que Loone était de trois ans plus jeune que ses compagnons; mais il semblait qu'en réalité il y ett dix ans de difference entre cux, surtout dépuis que — sans doute par la grâce du Seigneur, qui le réservait à de grandes choses — Emmannel s'était mis à croître en force et en sant, comme s'il cut pris à tâche de regagner l'avance que, sous ce rapport, avait prise sur lui son frère de lait Scianca-Ferro.

Aussi les rôles étaient-ils dévolus tout naturellement aux compagnons du petit due : Scianca-Ferro s'était fait son écuyer; Leone, moins ambitieux, s'était contenté d'être son page.

Sur ces entrefaites, en apprit que le fils ainé du duc, le prince Louis, était mort à Madrid.

Ce fut une grande douleur pour le due Charles et la deuter. A la vérité, apprès de la douleur, Dien leur donnait la consolation, si toutefois il y a une consolation pour un père et surtout pour une mère à la mort de leur enfant : le prince Louis était, depais longtemps, éloigné de ses parents, tandis que, sous les yeux du duc et de la duchesse, Emmanuel-Philibert, qui semblait, chaque jour, vouloir donner ane plus grande créance à la prédiction de l'astrologue, foirsait comme un lis, poussait comme un chene.

Mais Dien, qui n'avait voulti, sans doute, qu'éprouver les exilés, ne tartia pas à les frapper d'un coup bien autrement cruel. Le duchesse Béntrix tomba malade d'une maladie de langueur, et, maigré l'art des médecins, malgré les soins de son mart, de son entant et de ses femmes, elle expira le 8 janvier 558.

La douleur du due fut profonde, mais religieuse; celle d'Emmanuel ioucha presque au désespoir. Heureusement, l'enfant ducal avait près de lui cet autre orphelin qui savait ce que c'était que les larmes 7 que ful-il devenu sans ce doux. compagnon, qui n'essavait pas de le consolèr, et qui se contentait, pour toute philosophie, de mêter ses larmes aux s'ennes.

Sans doute, Scianca-Ferro souffrait aussi de cette perte; s'il cût pu rendre la vie à la duchesse, en allant provoquer quelque géant terrible dans sa tour, ou défier quelque dragon fabbleux jusque dans son antre, le paladin de onze ans fixparti à l'instant même, et sans hésiter, pour accomplic et exploit, qui, dût-il y perdre la vie, eût redonné la jois et le bonteur à son ami l'Asis là se bornaient les consolations qu'il savait offiri: sa vigoureuse nature se pré-lait mat aux pleurs amollissants. Une blessure pouvait faire couler son sang; un chagrin ne savait pas faire couler ses larmes. Cequ'il fallait à Scianca-Forro, c'étaient des dangers à vaincro, et non des malheurs à supporter.

Aussi que faisai-li, lui, tandis qu'Emmanuch-Philibert pleurali, la tèle inclinée sur l'épaule de Léong? Il sellait son cheval, ceignait son épée, saspendait sa masse à son arçon, et, s'égarant sur cette belle rampe de collines qui bordent la Méditerranée, comme le dogue qui prend rage contre les pierres et les bâtons, et qui les broie entre ses dents, il se pierrai avoir affaire aux hérétiques d'Allemagne ou aux Sarrasins d'Afrique, se faisait des ennemis fantastiques d'objet insensibles et inanimés, et, à défaut de cuirasses à enfoncer et de casques à fendre, il brisait les roches avec sa masse, tranchait les sapins et les chenes verts avec son épée, cherchant et trouvant une allégement à sa douleur dans les exerciees violents auxquels le poussait sa rude organisation.

Les heures, les jours, les mois s'écoulèrent; les pleurs se tarirent. La douleur, vivante au fond du cœur sous la forme d'un doux regret et d'un tendre souvenir, disparut pen à peu sur les visages; les yeux, qui demandaient en vain l'épouse, la mère et l'amie ici-bas, se levèrent pour chercher l'ange au ciel.

ange au cie

Le cœur qui se tourne vers Dieu est bien près d'être consolé.

D'ailleurs, les événements continuaient de marcher, imposant à la douleur elle-même leur puissante distraction.

Un congrés venait d'être décidé entre le pape Paul III (Alexandre Farnése), François I<sup>e</sup>r et Charles-Quint. Il s'agissait à la fois de chasser les Tures d'Europe, — de créer un duclié à Louis Farnèse, — et de rendre ses États au duc de Savoie.

Le congrès devait se tenir à Nice.

Nice avait été choisie par le pape et par Charles-Quint, dans l'espoir qu'en reconnaissance de l'hospitalité qu'il recevrait de son oncle, le roi François Ier serait plus facile aux concessions.

Puis il y avait aussi une espèce de raccommodement à opérer entre le pape Paul III et Charles-Opint, Alexandre Farnèse avait donné à son fils aîné Louis les villes de Parme et de Plaisance, en échange des principautés de Camerino et de Népi, qu'il venait de lui ôter pour les donner à son second fils Octave. Cette investiture avait déplu à Charles-Quint, lequel venait justement, Maria-Francesco Sforza étant mort en 1535, de refuser au pape, quelque somme qu'il lui en offrit, ce fameux duché de Milan qui était, sinon la cause, du moins le prétexte de cette interminable guerre entre la France et l'Empire.

Au reste, Charles-Quint avait bien raison : le nouveau duc de Parme et de Plaisance était cet infâme Louis Farnèse qui disait qu'il ne se souciait pas d'être aimé, pourvu qu'il fût craint, qui désarmait les nobles, fouettait les femmes, et violait les évêques.

Les papes du xvie siècle n'étaient point heureux en enfants! Le congrès de Nice avait donc pour but de réconcilier non-seulement le duc de Savoie avec le roi de France, mais encore le pape avec l'empereur.

Cependant Charles III, que le malheur avait rendu prudent, ne voyait pas sans crainte son neveu, son beau-frère et leur saint arbitre s'installer dans sa dernière place fortifiée.

Qui lui assurait qu'au lieu de lui rendre les États qu'on lui avait pris, on ne lui prendrait point la seule ville qu'on lui ent laissée?

Il enferma donc, à tout hasard et pour plus de sécurité, Emmanuel-Philibert, son dernier héritier, comme Nice était sa dernière ville, dans la forteresse qui dominait la place, recommandant au gouverneur de n'ouvrir le château à quelque troupe que ce fût, cette troupe vint-elle de la part de l'emperaur, de la part du roi François ler, ou de la part du pape.

Puis il alla de sa personne au-devant de Paul III, qui, selon le programme arrêté, devait précéder de quelques jours l'empereur et le roi de France.

Le pape n'était plus qu'à une lieue de Nice, quand arriva une lettre du duc adressée au gouverneur, laquelle lui ordonnait de préparer dans le château les logements du pape. Cette lettre était apportée par le capitaine des gardes de Sa Sainteté, qui, à la tête de deux cents hommes de pied. demandait à être introduit dans le château, pour y faire le service d'honneur près de son souverain.

Le duc Charles III parlait du pape, mais il ne parlait ni du

capitaine ni de ses deux cents hommes.

La chose était embarrassante : le pape demandait expressément ce qu'il était expressément défendu au gouvernenr d'accorder.

Le gouverneur assembla un conseil.

Emmanuel-Philibert assistait à ce conseil, quoiqu'il ent onze ans à peine. Sans doute l'avait-on appelé là pour exalter encore le courage de ses défenseurs.

Pendant qu'on delibérait, l'enfant apercut, attaché à la muraille, le modèle en bois du château qui faisait l'objet de ce grand désaccord près d'éclater entre Charles III et le pape.

- Par ma foi! messieurs, dit-il aux conseillers, qui discutaient depuis une heure sans avancer à rien, vous voilà bien embarrassés pour peu de chose! Puisque nous avons un château de bois et un château de pierre, donnons le château de bois au pape, et gardons pour nous le château de pierre!

- Messieurs, dit le gouverneur, notre devoir nous est dicté par la parole d'un enfant. Sa Sainteté aura, si elle v tient, le château de bois; mais je jure Dieu que, moi vivant, elle n'anra pas le château de pierre!

La réponse de l'enfant et celle du gouverneur furent portées au pape, qui n'insista point davantage, et qui descendit au couvent des Cordeliers.

L'empereur arriva, puis le roi de France.

Chacun se logea sous ses tentes, d'un côté et de l'autre de la ville, le pape au milien.

Le congrès s'ouvrit.

Par malheur, il fut loin de donner les résultats qu'on attendait. L'empereur réclamait pour son beau-frère les États de

Savoie et de Piémont. François I réclamait le duché de Milan pour son second

fils, le duc d'Orléans.

Enfin, le pape, qui, lui aussi, voulait placer là son fils, demandait qu'un prince qui n'appartiendrait ni à la famille de François ler, ni à celle de Charles-Quint, fût élu duc de Milan, à la condition de recevoir de l'empereur l'investiture de son duché, et de payer un tribut au roi de France.

Chacun voulait done l'impossible, puisqu'il voulait juste

e contraire de ce que voulaient les autres.

Aussi chacun, en se refusant à rien arrêter de définitif, conclut-il à nne trêve.

Tout le monde, en effet, la désirait, cette trêve :

Francois Ier, pour donner à la fois un peu de repos à ses soldats, qui étaient à moitié épuisés, et à ses finances, qui l'étaient tout à fait:

Charles-Quint, pour réprimer les incursions que les Turcs faisaient dans ses deux royaumes de Naples et de Sicile;

Paul III, pour assurer, au moins, son tils dans ses principantés de Parme et de Plaisance, puisqu'il ne pouvait pas l'établir dans le duché de Milan.

Une trêve de dix ans fut conclue; Franccis Ier fixa luimême le chiffre.

- Dix ans ou rien! dit-il péremptoirement.

Et dix ans lui furent accordés.

Il est vrai que cette trêve, ce fut lui qui la rompit au bout de quatre ans.

Charles III, qui craignait que toutes ces conférences ne finissent par la séquestration du peu de terres qui lui restaient, vit s'éloigner ces illustres hôtes avec plus de joie qu'il ne les avait vus arriver.

lis le quittaient comme ils l'avaient trouvé, le laissant seulement plus pauvre de toute la dépense qu'ils avaient faite dans ses États, et qu'ils avaient oublié de payer.

Le pape était le seul qui eût tiré quelque chose de tout

cela; il en avait tiré deux mariages :

Le mariage de son second fils Octave Farnèse avec Marguerite d'Autriche, veuve de Julien de Médicis, qui avait été assassiné à Florence, dans l'église de Sainte-Marie-des-

Et le mariage de sa nièce Vittoria avec Antoine, fils ainé de Charles de Vendôme.

Libre de préoccupations à l'endroit de François Ier, Char-

les-Quint fit, à Gênes, ses préparatifs contre les Tures; ces préparatifs étaient immenses : ils durèrent deux ans.

Au bout de ces deux ans, comme la flote était sur le point de mettre à la voile, le duc Charles III résolut d'aller faire une visite à son beau-frère, et de lui présenter son fils Emmanuel-Philibert, qui allait atteindre sa treizième année.

Il va sans dire que Scianca-Ferro et Leone furent du voyage: Emmanuel-Philibert ne marchait pas sans eux.

Depuis quelque temps, le jeune prince était fort préceque, il s'agissait de composer un discours dont il ne voultion de la composer un discours dont il ne voluit parler ni à monseigneur Louis Alardet, évêque de Lausanne, son précepteur, ni à ses gouverneurs : Louis de Châtilion, ségneur de Musinens, grand écuyer de Savoie; Jean-Baptiste Provana, seigneur de Layni, et Édouard de Genève, baron de Lullens.

Il se contenta donc de s'ouvrir de ce discours à son écuyer

et à son page.

Il s'agissait de demander à l'empereur Charles-Quint la permission de l'accompagner dans son expédition contre les Barbaresques.

Mais Scianca-Ferro se récusa en disant que, si c'était un défi à porter, il serait compétent dans la question, mais que, pour un discours à faire, il reconnaissait son insuffisance,

Leone se récusa en disant que la seule pensée des périls que courrait naturellement Emmanuel-Philibert dans une pareille expédition, troublait tellement son esprit, qu'il ne pourrait assembler les deux premiers nots d'une pareille demande.

Le jeune prince se trouva donc réduit à ses propres forces. Alors, Tite-Live, Quinte-Curce, Plutarque, et tous les faiseurs de discours de l'antiquité aidant, il composa celui qu'il

comptait a Jresser à l'empereur.

L'empereur logeait chez son ami André Doria, dans co beau palais qui semble le roi du port de Gênes, et il suivait l'armennent de sa flotte en se promeaant sor ces magnifiques terrasses d'où le splendide amiral, après avoir donné à diner aux ambassadeurs de Venise, faisait jeter son argenterio à la mer.

Le duc Charles, Emmanuel-Philibert et leur suite furent introduits près de l'empereur aussitôt qu'annoncés.

L'empereur embrassa son beau-frère, et voulut embrasser de même son neveu.

Mais Emmanuel-Philibert se dégagea respectuensement de l'étreinte auguste, mit un genou en terre, et, de l'air le plus grave du monde, son écuyer et son page à ses côtés, sans que son père lui-même sût ce qu'il allait dire, prononça le discours suivant:

— Dévoué à soutenir votre dignité et votre cause, qui sont celles de Dieu et de notre sainte religion, je viens, librement et avec joie, vous supplier, César! de me recevoir comme volontaire parmi ce nombre infini de guerriers qui viennent de tous côtés se ranger sous vos drapeaux, heureux que je serais, César! d'apprendre, sous le plus grand des rois et sous un invincible empereur, la discipline des camps et la science de la guerre.

L'empereur le regarda, sourit, et, tandis que Scianca-Ferro exprimait tout haut son admiration pour le discours de son prince, tandis que, palissant de crainte, Leone suppliait Dieu d'inspirer à l'empereur cette bonne pensée de refuser l'offre aul tui était faite. Il lui réoondit avec cravité:

— Prince, je vous remercie de cette marque d'attachement; persistez dans ces bons sentiments, ils nous seront utiles à tous deux. Seulement, vous êtes encore trop jeune pour me suivre à la guerre; mais, si vous conservez toujours cette même ardeur et volonté, soyez tranquille, d'ici à quelques années, les occasions ne vous manqueront pas!

Et, relevant le jeune prince, il l'embrassa; puis, pour le consoler, détachant sa propre Toison d'or, il la lui passa au cou.

— Ah! mordieu! s'écria Scianca-Ferro, voilà qui vaut mieux que le chapeau de cardinal!

— Tu as là un hardi compagnon, beau neveu! dit Charles-Quint, et nous allons toujours lui donner une chaîne, en attendant que, plus tard, nous y pendions une croix quelconque.

Et, prenant une chaîne d'or au cou d'un des seigneurs qui se trouvaient là, il la jeta à Scianca-Ferro, en lui disant :

- A toi, bel écuyer!

Mais, si rapide qu'eût été le mouvement de Charles-Quint, Scianca-Ferre eut le temps de mettre un genou en terre; de sorte que ce fut dans cette respectueuse position qu'il recut le présent de l'empereur.

 Atlons, dit le valnqueur de Pavie, qui était en belle humeur, il fant que tout le monde ait sa part, même le page.

Et, tirant un diamant de son petit doigt :

- Beau page, dit-il, à votre tour!

Mais, au grand étonnement d'Emmanuel-Philibert, de Scianca-Ferro et de tous les assistants, Leone parut ne pas avoir entendu, et resta immobile a sa place.

- Oh! oh! dit Charles-Quint, nous avons un page sourd,

à ce qu'il paraît.

Et, haussant la voix :

- Allons, beau page, dit-il, venez ici.

Mais, au lieu d'obéir, Leone fit un pas en arrière.

Leone! s'écria Emmanuel en saisissant la main de l'enfant, et en essayant de le conduire à l'empereur.

Mais, chose étrange! Leone arracha sa main de celle d'Emmanuel, jeta un cri, et s'élança hors de l'appartement.

Voilà un page qui n'est pas intéressé, dit Charles-Qu'nt, et il faudra que tu me dises où tu te les procures, mon beau neveu... Le diamant que je voulais lui donner vaut mille pistoles l

Puis, se tournant vers les courtisans :

- Bel exemple à suivre, messieurs! dit Charles-Quint.

### IX

#### LEONE-LEONA.

Quelques-instances qu'en rentrant an palais Corsi, où il logasit avec son père, fit Emmanuel-Philibert à Leone pour savoir, non-seulement la cause qui lui avait fait refuser le diamant, mais encore celle qui, comme un jeune faucon hagard, l'avait fait s'envoler, pour ainsi dire, on poussant un

cri de terreur, l'enfant resta muet, et aucune prière ne put tirer, à ce sujet, une seule parole de sa bouche.

urer, a ce sujet, une senie paroie de sa bouche. C'était cette même obstination dont n'avait pu triompher la duchesse Béatrix, à l'endroit des éclaircissements qu'elle avait voulu obtenir de l'enfant sur sa mère, et que l'enfant

s'était constamment refusé à lui donner.

Sentement en quoi l'empereur Charles-Quint pouvait-il se trouver mélé à la catastrophe qui avait frappé le page orphelin? Vollà ce qu'il était impossible à Emmanuel-Philibert de deviner. Quoi qu'il en fit, il préféra donner tort d'avance à tout le monde, même à son oncle, plutôt que de soupçonner un instant Leone d'inconséquence et de légèreté.

Deux ans s'étaient écoulés depuis la trêve de Nice. C'était bien longtemps an roi François le tenir sa parole. Aussi tout le monde s'en étonnai-il, et surout Charles-Quint, qui, pendant cette entrevue qu'il avait eue avec son heaur frère, ne cessait de se défier de ce que pourrait faire le roi de France, aussitôt que lui, Charles-Quint, ne serait plus là pour protégre le pauvre du

En effet, à peine l'empereur eut-il mis à la voile, que le duc de Savoie, de retour à Nice, recut un messager de Fran-

cois Ier.

François I<sup>er</sup> proposait à son oncle de lui rendre la Savoie, pourvu que Charles III lui cédat le Piémont à l'effet de l'an-

nexer à la couronne de France. Le duc, indigné d'une pareille proposition, renvoya les messagers de son neveu en leur defendant de reparaître de-

vant lui. Qui avait donné à François I<sup>er</sup> cette assurance de déclarer,

pour la quatrième fois, la guerre à l'empereur?

C'est qu'il avait deux nouveaux alliés, Luther et Soliman, les huguenots d'Allemagne et les Sarrasins d'Afrique. Etranges alliés pour le roi très-chrétien, pour le fils aîné de l'Église!

Chose singulière pendant cette longue lutte entre Francols I're c'Enries-Quint, c'est celui qu'on appelle le ra' cheralier qui manque constamment à sa parole! Après avoir tout perdu, fors l'homeur; sur le champ de bataille de Pavie, il fait à cet honneur, resté intact malgré la défaite, une tache meffaçable en signant dans sa prison un traité qu'il ne doit nas teuir!

El voyez-le, ce roi que les historiens duvraient chasser de l'historie comme le Christehassait les vendeurs du temple; voyez-le, ce soldat fait chevalier par Bayard, et maudit par Saint-Vailier, dés qu'il a manqué à sa parole, il semble tombé en diennec et il est l'ami du Ture et de l'hérétique; il donne la main droite à Soliman, la gauche à Luther; il marche, lui, gris de saint Louis, avec le ilis de Malnomet! Aussi, Dien, après lui avoir envoyé la défaite, la ille de sa colère, lui envoce-t-il la peste, la fille de sa vengeance!

Tout cela n'empêche pas que, dans les livres, dans ceux des historiens du moins, il ne porte le titre de roi chevalier!

Il est vrai que, nous autres poètes, nous l'appelons roi infâme, parjure à sa parole envers ses ennemis, parjure à sa parole envers ses amis, parjure à sa parole envers Dicut-

Cette fois, la réponse du duc de Savoic reçue, ce fut Nice

qu'il menaça.

Le duc de Savoie laissa à Nice un brave chevalier savoyard nommé Odinet de Montfort, et, sc retirant par le col de Tende, il gagna Verceil, où il se mit à réunir le peu de forces dont il pouvait encore disposer.

Emmanuel-Philibert avait sollicité de son père la faveur de rester à Nice, et de faire ses premières armes, à la fois, contre François 1<sup>st</sup> et contre Sollman; mais, seul et dernier héritier de sa maison, il était trop précieux au duc pour que cetui-ci hui accordat une semblable demande.

Il n'en fut pas de même de Scianca-Ferro : la permission

lui fut donnée, et il en usa.

A peine le duc, son fils et Leone étaient-ils, avec leur suite, à quelques lieues de Nice, que l'on vit apparaire tun flotte de deux cents voiles, aux pavillons turcs et français, laquelle débarqua, au port de Villefranche, dix mille Turcs commandés par Khaïr-Eddin, et douze nuille Français commandés par le duc d'Emplien.

Le siége fut terrible; la garnison se défendit pied à pied; cheun, bourgeois, soldat ou gentilhomme, fit des prodiges de valeur. La ville fut éventrée en dix entroits différents; rest et Français entrèrent par dix brèches; puis on défendit chaque rue. chaque maison, chaque carrofour; le feu marchait du même pas que les assiégeants. Odinet de Montfort se retira dans le château, ne laissant à l'ennemi qu'une ville en ruine.

Le lendemain, un héraut le somma de se rendre.

Mais lui, secouant la tête :

— L'ami, dit-il, tu fais fausse route en t'adressant à moi pour me proposer une pareille lâcheté... Je m'appelle Montfort; mes armes sont des pals, et ma devise est: Il faut tenir!

Montfort fut digne de sa devise, de ses armes et de son nom. Il tint jusqu'à ce que, le due arrivant, d'un côte, pour lui-même, avec quatre mille Piemontais, et Alphonse d'Avalos arrivant, de l'autre, pour l'empereur, avec six mille Espagnols. Les Turcs et les Français levassent le siège.

Ce fut une grande fête pour le duc Charles et pour ses sujels, le jour où il rentra dans Nice, si roinée que fût la ville; ce fut aussi une grande fête pour Emmanuel-Philibert et son écuyer. Scianca-Ferro avait gagné le nom que lui avait donné Charles III. Quand son fêrre de lait iui demanda comment il s'en était tiré, ayant à frapper sur de vraies cuirasses et de vrais boucliers:

 Bah! répondit-il, ce n'est pas si difficile à fendre que des chênes... ce n'est pas si dur à broyer que des rochers.

— Oh! que n'étais-je la! murmura Emmanuel Philibert, sans s'apercevoir que Leone, cramponné à son bras, pàlissait en songeant aux dangers qu'avait déjà courus Scianca-Ferro, et à ceux que courrait un jour Emmanuel.

Il est vrai que, quelque temps après, notre pauvre page fut pleinement rassuré par la paix de Crespy, résultat de l'invasion de Charles-Quint en Provence, et, en même temps, de la bataille de Cérisoles.

La paix fut signée le 14 octobre 1544.

Elle stipulait que Philippe d'Ortéans, second fils de Francois le<sup>4</sup>, épouserait, dans deux ans, la fille de l'empereur, et recevrait pour dot le duché de Milan et les Pays-Bas; que, de son côté, le roi de France renoncerait à ses prétentions sur le royatune de Naples, et rendrait au duc de Savoie tout ce qu'il lui avait enlevé, à l'exception des forteresses de Pignerol et de Montmellian, qui resteraient unies au territoire français comme places de sureté. Le traité devait recevoir son exécution dans deux ans, c'est-à-dire lors du mariage du duc d'Orléans avec la fille de l'empereur.

Comme on le voit, on était arrivé à l'année 1545. Les enfants avaient grandi: Leone, le plus jeune des trois, avait quatorze ans; Emmanuel en avait dix-sept; Scianca-Ferro, l'ainé de tous, avait six mois de plus qu'Emmanuel.

Que se passait-il dans le cœur de Lcone, et pourquoi le jeune homme devenait-il de plus en plus triste? C'est ce que se demandaient inutilement Emmanuel et Scianca-Ferro; c'est ce qu'Emmanuel demandait aussi inutilement à Leone.

Chose étrange, en effet! plus Leone avancait en áge, moins le jeune page suivait l'exemple de ses deux compagnons. Emmanuel, peur faire onblier tont à fait son surnom de Cardinalin, et l'écuyer, pour mériter de plus en plus son surnom de Scianca-Ferro, passaient leurs journées tout entières dans des simulacres de combats; toujours l'épée, la lance ou la lache à la main, les jeunes gens luttalent de force et d'adresse. Tout ce qu'on peut acquérir par l'habitet dans le maniement des armes, Emmanuel l'avait acquis; tout ce que Dieu donne de vigueur et de force à des muscles humains, Scianca-Ferro l'avait requ de Dieu.

Pendant ce temps, Leone se tenait réveur sur quelque bour d'où il put voir les exercices des deux jeunes gens, et suivre des yeux Emmanuel; ou bien, si leur rage de simulacres militaires devait les entraîner trop loin, il prenait un livre, se retirait dans quelque coin solitaire du jardin, et lisait.

La seule chose qu'ett apprise avec joie Leone, — et, sans doute, parce qu'il y voyait un moyen pour lui de suivre Emmanuel, — c'élait à monter à chevai; mais, depuis quetque temps, et, au fur et à mesure que sa tristesse augmentait, le page renonçait même, peu à peu, à cet exercice

Une chose surtout qui connaît toujours Emmanuel, c'est que c'était à cette idée qu'il allait redovenir un prince riche et puissant, que le visage de Leone s'assombrissait davantage.

Un jour, le duc reçut de l'empereur Charles-Quint une lettre dans laquelle il était question, pour Emmanuel-Philibert, d'un projet de mariage avec la fille de son frère la roi Ferdinand. Leone assistait à la lecture de cette lettre; il ne put dissimuler l'effet qu'elle produisait sur lui, et, au grand étonnement du duc Charles III et de Scianca-Ferro, qui cherchaient en vain les motifs d'une pareille d^uleur, il

sortit en éclatant en sanglots.

Le duc Charles rentré chez lui, Emmanuel s'élança sur les traces de son page. Le sentiment qu'il éprouvait pour Leone était étrange, et ne ressemblait en rien à celui que lui inspirait Scianca-Ferro. Pour sauver la vie de Scianca-Ferro, il edt donné sa vie; pour épargner le sang de son frère de lait, il eût donné son sang mais, sa vie et son sang, il edit tout donné pour arrêter une larme tremblant au hord de la paupière veloutée et des longs éls noirs de Leone.

Anssi, l'ayant vu pleurer, il voulut connaître la cause de cette douleur. Depuis plus d'un an, il s'apercevait de la tristesse croissante du jeune page, et souvent il lui avait demandé la raison de sa tristesse; mais, aussitôl, Loone avait fait un effort sur lui-même, avait secoule la tête comme pour en chasser une sombre pensée, et lui avait répondu en souriant :

— Je suis trop heureux, monseigneur Emmanuel, et je crains toujours qu'un pareil bonheur ne durc pas!

Et, à son tour, Emmanuel avait seconé la tête. Mais, comme li s'apercavit que trop d'insistance semblait realte. Leone plus malheureux encore, il se contenialt de lui prendre les mains dans les siennes et de le regarder fixement, comme pour l'interroger à la fois par tous les sens.

Mais Leone détournait lentement les yeux, et retirait dou-

cement ses mains des mains d'Emmanuel.

Et Emmanuel alors s'en allait tristement rejoindre Scianca-Ferro, qui ne songeait pas même à lui demander ce qu'il avait, et à qui il ne serait jamais venu dans l'idée de lui prendre les mains et de l'interroger du regard, tant l'amitié qui unissait Emmanuel à Scianca-Ferro était différente de celle qui unissait Emmanuel à Leone.

Mais, ce jour-là, Emmanuel eut beau chercher le page pendant plus d'une heure, dans le château et dans le pare, il me le trouva point. Il s'informati à tout le monde: personne n'avait vu Leone. Enfin, il s'adressa à un valet d'écurie: selon celui-ci, Leone était entré dans l'église, et c'est là qu'il devait être encore.

Emmanuel courut à l'église, embrassa d'un regard tout l'intérieur du sombre édifice, et vit effectivement Leone à genoux, à l'endroit le plus retiré de la chapelle la plus mystérieuse.

Il s'approcha de lui presque à le toucher, sans que le page. plongé dans sa méditation, se fût même apercu de sa présence. Alors, il fit un pas de plus, et le toucha à l'épaule en pro-

noncant son nom.

Leone tressaillit, et regarda Emmanuel d'un air presenc effaré.

- Oue fais-tu donc dans cette église et à cette heure.

Leone? lui demanda avec inquiétude Emmanuel.

 Je prie Dieu, répondit Leone avec mélancolie, de m'accorder la force de mettre à exécution le projet que je médite ...

 Et quel est ce projet, enfant? demanda Emmanuel: ne puis-ie le savoir ?

- Au contraire, monseigneur, répondit Leone, et c'est vous qui le saurez le premier.

- Tu me le jures, Leone ?

- Ilélas! oui, monseigneur, répondit le jeune homme avec un triste sourire.

Emmanuel lui prit la main, et essaya de l'attirer hors de l'église.

Mais Leone dégagea doucement sa main, comme il avait l'habitude de le faire depuis quelque temps, et, se remettant à genoux, en priant du geste le jeune duc de le laisser seul : - Tout à l'heure ! dit-il; j'ai besoin d'être encore un in-

stant avec Dieu. Il y avait quelque chose de si solennel et de si mélancolique dans l'accent du jeune homme, qu'Emmanuel n'essaya pas même de résister.

Il sortit de l'église: mais il attendit Leone à la norte. Leone tressaillit en l'apercevant, et, cependant, ne parut

point étonné de le trouver là.

- Et ce secret, demanda Emmanuel, le saurai-je bientôt? - Demain, j'espère avoir la force de vous le dire, monseigneur, répondit Leone.

- Où cela?

- Dans cette église.

- A quelle heure?

- Venez à la même heure qu'aujourd'hui.

- Et d'ici là, Leone?... demanda Emmanuel presque suppliant.

- D'ici là, j'espère que monseigueur ne me forcera point de quitter ma chambre : j'ai besoin de solitude et de réflexion...

Emmanuel regarda le page avec un inexprimable serrement de cœur, et le reconduisit jusqu'à sa porte. Arrivé là, Leone voulut prendre la main du prince et la baiser; Emmannel, à son tour, retira sa main, et étendit les deux bras pour rapprocher l'enfant et l'embrasser au visage; mais Leone le repoussa doucement, se dégagea de ses bras, et, ayec un accent d'une douceur et d'une tristesse indicibles :

- A demain, monseigneur! dit-il.

Et il rentra chez lui.

Emmanuel reste un instant debout et immobile à la porte. Il entendit Leone qui poussait le verrou.

On eût dit que le froid de ce fer, grincant le long de la porte, p énétrait jusqu'au fond de sa poitrine.

- Oh! mon Dieu! murmura-t-il tout bas, que m'arrivet-il donc, et qu'est-ce que j'éprouve?

- Que diable fais-tu là? dit derrière Emmanuel une voix rude, tandis qu'une main vigoureuse se posait sur son épaule. Emmanuel poussa un soupir, prit le bras de Scianca-Ferro.

et l'entraina dans le jardin.

Tous deux s'assirent côte à côte sur un banc.

Emmanuel raconta à Scianca-Ferro tout ce qui venait de se passer entre lui et Leone.

Scianca-Ferro réfléchit un instant, regarda en l'air, se mordit le poing.

Puis, tout à coup :

- Je parie que je sais ce que c'est! dit-il.

- Ou'est-ce donc, alors?

Leone est amoureux!

Il sembla à Emmanuel qu'il recevait un coup dans le cœur. Impossible! balbutia-t-il.

- Et pourquoi cela, impossible? reprit Scianca-Ferro. Je le suis bien, moi!

- Toi!... Et de qui? demanda Emmanuel.

— Eh! parbleu! de Gervaise, la fille du concierge du château... Elle avait très-grand/peur pendant le siège, pauvre enfant! surtout la muit venue, et je la gardais pour la ras-

Emmanuel fit un mouvement d'épaules qui signifiait qu'il était bien sûr que Leone n'aimait pas la fille d'un concierge.

Scianca-Ferro se trompa au geste d'Emmanuel, qu'il prit

pour un signe de dédain.

- Ah! monsieur Cardinalin I dit-Il (malgré son collier de la Toison d'or, dans certains moments, Scianca-Ferro domnait encore ce titre à Emmanuel), n'allez-vons pas faire le difficile L... Eh bien, moi, je vons declare que je préfère Gervaise à toutes les belles dames de la cour... El, vienne un tournoi, je suis prét à porter ses couleurs et à défendre sa beauté contre tout venant l
- Je plaindrais ceux qui ne seraient pas de ton avis, mon cher Scianca-Ferro! répondit Emmanuel.
   Et tu as raison; car, pour la fille de mon concierge, je

 Et tu as raison; car, pour la fille de mon concierge, je frapperais anssi rude que pour la fille d'un roi.

Émmanuel se leva, serra la main de Scianca-Ferro, et

Décidement, comme il l'avait dit, Scianca-Ferro frappait trop rude pour comprendre ce qui se passait dans le cœur d'Emmanuel, et deviner ce qui se passait dans l'âme de Leone.

Quant à Emmanuel, quoique doué d'une plus grande délicatesse de sens et d'une plus exquise finesse d'osprit, il chercha vainement, dans la solitude de sa chambre et dans le silence de la nuit, non-seulement ce qui se passait dans l'âme de Leone, mais encore ce qui s'agitait dans son propre cœur.

Il attendit donc avec impatience le lendemain.

La matinée s'écoula lentement, sans qu'Emmanuel vit Leone, L'heure venue, il s'achemina tout tremblant vers l'église, comme si quelque chose de la plus haute importance allait se décider dans sa vie.

Le traité de Crespy, signé un an auparavant, et qui devait lui rendre ou lui enlever définitivement ses États, lui avait paru d'une gravité blen moindre que le secret qu'allait lui apprendre Leone.

Il trouva le jeune homme à la même place que la veille. Sans doute, depuis longtemps il priait. Au reste, une résignation pleine de mélancolie était répandue sur son visage. Il était évident que sa résolution, chancelante encore la veille, était arrêtée.

Emmanuel alla vivement à lui; Leone l'accueillit avec un dony mais triste sonrire.

- Eh bien ? demanda Emmanuel.

- Eh bien, monseigneur, répondit Leone, j'ai une grâce à solliciter de vons.

- Laquelle, Leone? .

- Vous voyez ma faiblesse et mon inaptitude à tous les exercices du corps. Dans votre avenir presque royal, vous anrez besoin d'hommes forts comme Scianca-Ferro, et non de faibles et timides enfants comme moi, monseigneur ...

Leone fit un effort, et deux grosses larmes coulérent sur

ses joues.

- Monseigneur, je sollicite de yous la singulière fayeur de vous quitter.

Emmanuel fit un pas en arrière. Sa vie, commencée entre Scianca-Ferro et Leone, ne s'était jamais offerte à lui, dans l'avenir, veuve de l'un ou de l'autre de ces deux amis.

- Me quitter ? dit-il à Leone avec un suprême étonnement.

Leone ne répondit point, et baissa la tête.

- Me quitter? répéta Emmanuel avec l'accent de la plus vive douleur. Toi! me quitter, moi? Impossible!

- Il le faut, dit Leone d'une voix presque inintelligible.

Emmanuel, comme un homme qui se sent prêt à devenir fou, porta sa main à son front, regarda l'autel, et laissa retomber ses deux bras inertes le long de son corps.

En quelques secondes, il s'était interrogé lui-même. Puis il avait interrogé Dieu, et, comme il ne recevait de réponse ni de la terre ni du ciel, il retombait découragé,

- Me quitter, reprit-il pour la troisième fois, comme s'il ne pouvait s'habituer à ce mot, moi qui t'ai trouvé mourant, Leone! moi qui l'ai accueilli comme un envoyé de la Providence ! moi qui t'ai toujours traité comme un frère l... Oh!

- C'est justement pour cela, monseigneur; c'est justement parce que je vous dois trop, et qu'en restant près de vous, je ne puis rien vous rendre de ce que je vous dois: c'est pour cela que je voudrais prier toute ma vie pour mon bienfaiteur.

- Prier pour moi! fit Emmanuel de plus en plus étonné. Et où cela?

- Dans quelque saint monastère, qui me paraît bien mieux être la place d'un pauvre orphelin comme moi. que celle que j'occuperais dans une cour brillante comme va devenir la vôtre.

- Ma mère, ma pauvre mère! murmura Emmanuel, toi qui l'aimais tant, que dirais-tu, si tu entendais cela?

- En face de ce Dieu qui nous écoute, dit Leone en posant avec solennité sa main sur le bras du jeune prince, en face de ce Digu qui nous écoute, elle dirait que j'ai raison.

Il y avait une telle vérité d'accent, une telle conviction, sinon de cœur, du moins de conscience, dans la réponse de

Leone, qu'Emmanuel en fut ébranlé.

- Leone, dit-il, fais ce que tu voudras, mon enfant, tu es libre. J'ai essayé d'enchaîner ton cœur, mais je n'ai jamais eu l'intention d'enchaîuer ton corps. Cependant, je te demande do ne point hâter ta résolution; prends huit jours. prends...

- Ohl dit Leone, si je ne pars pas au moment où Dieu me donne la force de vous quitter, Emmanuel, je ne partirai jamais plus, et, je vous le dis, continua l'enfant en éclatant en sanglots, il faut que je parte!

- Partir!... Mais pourquoi, pourquoi partir?

A cette interrogation, Leone ne répondit que par un de ces inflexibles silences, comme il en avait déjà gardé dans deux occasions : la première fois, quand, au village d'Oleggio, la duchesse l'avait interrogé sur ses parents et sur sa naissance; la seconde fois, quand, à Gênes, Emmanuel avait voulu savoir pourquoi il refusait le diamant de Charles-Quint.

Cependant il allait insister, lorsqu'il entendit dans l'église un pas étranger.

C'était un des serviteurs de son père, qui accourait lui dire que le duc Charles avait besoin de le voir à l'instant même. On venait de recevoir d'importantes nouvelles de France.

- Tu vois, Leone, dit Emmanuel à l'enfant, il faut que je te quitte; ce soir, je te reverraj, et, si tu persistes dans ta résolution, Leone, en bien, tu seras libre, mon enfant : tu me quitteras demain, ou même ce soir, si tu crois ne pas devoir rester plus longtemps près de moi.

Leone ne répondit pas ; il retomba à genoux avec un profond gemissement; on eût dit que son cœur se brisait.

Emmanuel s'éloigna; mais, avant de quitter l'égtise, il ne put s'empêcher de retourner deux ou trois fois la tête, pour savoir si l'enfant avait autant de peinc à le sentir s'éloigner qu'il en avait à s'éloigner lui-même.

Leone resta seul, pria encore une heure; puis, plus calme, il rentra chez lui. En l'absence d'Emmanuel, sa résolution, chancelante tant que le jeune prince était là, lui revenait conduite par cet ange au œur do glace que l'on appelle la raison.

Mais, une fois dans sa chambre, cette idée qu'Emmanuel allait apparaître d'un moment à l'autre pour faire une dernière tentative sur lui, troubla l'enfant.

A chaque bruit qu'il entendait dans les escaliers, il tressaillait; les pas qui résonnaient dans le corridor semblaient, en passant devant sa porte, marcher sur son cœur.

Deux heures s'écoulèrent; un pas se fit entendre. Oh! cette fois, Leone n'eut plus de doute, il avait reconnu ce pas. La porte s'ouvrit; Emmanuel parut.

Il était triste, et, cependant, dans son regard filtrait un rayon de joie mal éteint par cette tristesse.

- Eh bien, Leone, demanda-t-il après avoir refermé la porte, as-tu réfléchi?

 Monseigneur, répondit Leone, lorsque vous m'avez quitté, mes réflexions étaient déjà faites.

— De sorte que tu persistes à me quitter?

Leone n'eut pas la force de répondre; il se contenta de faire avec la tête un signe affirmatif.

— Et cela, continua Emmanuel avec un sourire mélancolique, et cela surtout parce que je vais être un grand prince, et avoir une cour brillante?

Leone inclina de nouveau la tête.

— Eh bien, dit Emmanuel avec une certaine amertume, sur ce point, Leone, rassure-toi! Je suis aujourd'hui plus misérable que je ne l'ai jamais été.

Leone releva la tête, et Emmanuel put voir dans ses beaux yeux l'étonnement briller à travers les larmes.

- Le second fils du roi de France, le duc d'Orléans, es mort, dit Emmanuel; de sorte que le traité de Crespy est rompu.

- Et ... et?... demanda Leone interrogeant Emmanuel

avec tous les muscles de son visage.

- Et, reprit Emmanuel, comme l'empereur Charles-Quint, mon oncle, ne donne pas le duché de Milan à mon cousin François ler, mon cousin François Ier ne rend pas les États à mon père.

- Mais, demanda Leone avec un inexprimable sentiment d'angoisse, le mariage avec la fille du roi Ferdinand, ce mariage proposé par l'empereur lui-même... ce mariage a

toniours lieu?

- Eh! mon pauvre Leone, dit le jeune homme, celul que l'empereur Charles-Quint voulait faire épouser à sa nièce, c'était le comte de Bresse, le prince de Piemont, le duc de Savoie; c'était un mari couronné, enfin, mais non pas le pauvre Emmanuel-Philibert, qui n'a plus, de tous ses États, que la ville de Nice, la vallée d'Aoste et trois ou quatre bicoques éparses dans la Savoie et le Piément. - Oh! s'écria Leone avec un sentiment de joie qu'il lui

fut impossible d'étouffer.

Mais, presque aussitôt, ressaisissant cette puissance sur

lui-même qui menaçait de lui échapper : - N'importe! dit-il, cela ne doit rien changor à ce qui a

été arrêté, monseigneur. - Ainsi, demanda Emmanuel, plus triste et plus sombre

à cette résolution de l'enfant qu'il ne l'avait été à la nouvelle de la perte de ses Etats, tu me quittes toujours. Leone?

- Comme il le fallait hier, il le faut oncore aujourd'hui.

Emmannei.

- Hier, Leone, j'étais riche, j'étais puissant, j'avais une couronne ducale sur la tête; aujourd'hui, je suis pauvre, je suis dépouillé, et n'ai plus qu'une épée à la main. En me quittant hier, Leone, tu n'étais que cruel : en me quittant aujourd'hui, tu es ingrat!... Adieu, Loone!

- Ingrat? s'ecria Leone. Oh! mon Dieu, yous l'entendez.

il dit que je suis ingrat!

Puis, comme, l'œil sombre et les sourcils froncés, le jeune prince s'apprêtait à sortir de la chambre ;

- Oh! Emmanuel, Emmanuel! s'écria Leone, ne me quitte pas ainsi, j'en mourrais!

Emmanuel se retourna et vit l'enfant, les bras étendus vers lui : il était pâle, chancelant, près de s'évanouir.

Il s'élança, le soutint dans ses bras, et, emporté par un premier mouvement dont il lui était impossible de se rendre compte, il appuya ses lèvres sur les lèvres de Leone. Leone ieta un cri aussi douloureux que si un fer rouge

l'ent touché, se renversa en arrière et s'évanouit.

L'agrafe de son pourpoint serrait sa gorge : Emmanuel l'ouvrit; puis, comme l'enfant étouffait dans sa fraise empesée, il déchira la fraise, et, pour lui donner de l'air, fit sauter en même temps tous les boutons de sa veste.

Mais, alors, ce fut lui qui à son tour jeta un cri, non pas de douleur, mais de surprise, mais d'étonnement, mais de joie.

Leone était une femme l

En revenant à lui, Leone n'existait plus : seulement, Leona était la maîtresse d'Emmanuel-Philibert.

Dès lors, il ne fut plus question, pour la pauvre enfant, de se séparer de son amant, à qui, sans un mot d'explication, tout était expliqué, tristesse, solitude, désir de fuite, En s'apercevant qu'elle aimait Emmanuel-Philibert, Leona avait voulu se separer de lui; mais, du moment où le jeune homme lui eut pris son amour. Leona lui donna sa vie.

Pour tous, le page continua d'être un jeune homme, et s'appela Leone.

Pour Emmanuel-Philibert seulement, Leone fut une belle jeune fille, et s'appela Leona. Comme prince, Emmanuel-Philibert avait perdu la Bresse.

le Piémont et la Savoie, à l'exception de Nice, de la vallée d'Aoste et de la ville de Verceil.

Mais, comme homme, il n'avait rien perdu, puisque Dleu lui donnait Scianca-Ferro et Leona, c'est-à-dire les deux plus magnifiques présents que, dans sa libéralité céleste, Dien puisse faire à l'an de ses élus :

Le dévouement et l'amour!

# 3

### LES TROIS MESSAGES.

Disons, maintenant, en peu de lignes, ce qui s'était passé pendant la période de temps écoulée entre cette époque et celle où nous sommes arrivés.

Emmanuel-Philibert avait dit à Leone qu'il ne lui restait

plus que son épée.

La ligue des protestants d'Allemagne, soulevée par Jean-Frédéric, l'électeur de Saxe, qui s'inquiétait des emplètements successifs de l'Empire, avait, en éclatant, donné au jeune prince une occasion d'offrir cette épée à Charles-Quint.

Cette fois, celui-ci l'accepta.

Le prétexte saisi par les princes protestants fut que, tant que vivait l'empereur, Ferdinand, son frère, ne pouvait être rol des Romains. La lique se forma dans la petite ville de Smalkalde, située

dans le comté de Hennecery, et appartenant au landgrave de Hesse : de là le nom de *lique de Smalkalde*, qu'elle prit, et sous lequel elle est connue.

Henri VIII avait eu scrupule, et s'était abstenu; François ler, au contraire, y était entré de tout cœur.

La chose datait de loin : elle datait du 22 décembre 1530, jour de la première réunion.

Soliman, lui aussi, était dans cette ligue. De fait, il y avait prêté son secours eu venant mettre le siège devant Messine, en 4532.

Mais Charles-Quint avait marché contre lul avec une armée de quatre-vingt-dix mille fantassins et de trente mille

chevaux, et l'avait forcé à lever le siège.

Pois, la peste aidant, il avait détrûit l'armée de Francols let en Italie; de sorte que, d'un côté, était intervenu le traité de Cambrai, le 5 août 1829, et, de l'autre, le traité de Nuremberg, le 23 juillet 1832, qui avaient pour quelques insants rendu la paix à l'Europe. On connaît déjà la durée des traités faits avec Francois Ier. Le traité de Nuremberg fut rompu, et la ligue de Smalkalde, qui avait eu le temps de réunir toutes ses forces, éclata.

L'empereur marcha en personne contre les smalkaldistes. Ce qui se passait en Allemagne semblait toujours le toucher plus particulièrement que ce qui se passait ailleurs,

C'est que Charles-Quint comprenait que, depuis la décadence de la papauté, la plus grande puissance de ce monde, c'était l'Empire.

Ce fut dans ces circonstances que, le 27 mai 4545, Emmanuel-Philibert partit pour Worms, où se tenait l'empereur. Le jeune prince était, comme toujours, accompagné de Scianca-Ferro et de Leone.

Il était suivi de quarante gentilshommes.

C'était toute l'armée qu'avait pu lever dans ses Étals, et envoyer à son beau-frère, celul qui portait encore les titres de duc de Savoie, de Chablais et d'Aoste; de prince de Piémont, d'Achaie et de la Morée; de comte de Gendve, de Nice, d'Asti, de Bresse et de Romont; de baron de Vand, de Gez et de Faucigny; de seigneur de Veroeil, de Boanfort, da Bugey et de Fribourer; de prince et de vicaire perpétuel du Saint-Empire; de marquis d'Italie, et de roi de Chyprel

Charles-Quint reçut son neveu à merveille; il permit qu'on lui donnât en sa présence le titre de Majesté, à cause de ce royaume de Chypre sur lequel son père pretendait avoir des droits.

Emmanuel-Philibert paya cette bonne réception en faisant des prodiges de valeur à la bataille d'Ingolstadt et à celle de Mühiberg.

Cette dernière termina la lutte. Dix des quarante gentilshommes d'Emmanuel-Philibert manquaient le soit à l'appel de leur chef : ils étaient morts ou blessés.

Quant à Scianca-Ferro, reconnaissant au milieu du combat l'électeur Jean-Frédéric à son puissant cheval frison, à sa taille gigantesque et aux coups terribles qu'il frappait, il s'était particulièrement attaché à lui.

Certes, le jeune homme eut gagné là son nom de Scianca-Ferro, si ce nom ne lui eut pas été donné depuis longtemps. D'un coup de la masse de sa terrible hache d'armes, il avait brisé d'abord le bras droit du prince; puis, d'un coup du tranchant, il tui avait coupé à la fois le easque et la figure; si bien que, lorsque le prisonnier leva la visière mutiée de ce casque devant l'empereur, il fut obligé de se nommer : son vasage n'était qu'une effroyable plaie.

Un mois auparavant, François le était-mort. En mourant, la vait dit à son fils que tous les malheurs de la France lui étaient vonus de son alliance avec les protestants et les Turcs; et, reconnaissant que Charles-Quint avait pour lui le Dieu tout-puissant, il avait recommandé au futur roi de

France de se maintenir en paix avec lui-

It y ent alors un instant de repos, pendant lequel Emmanucl-Philibert alla voir son père à Verceil. L'entrevue fut tendre et pleine d'un profond amour : sans doute, lo duc de Savoe avait le pressentiment qu'il embrassait son fils pour la dernière fois!

La recommandation de François I<sup>ee</sup> à Henii II ne laissa pas de profondes racines dans le cœur-de ce roi sans génie militaire, mais aux instincts belliqueux, et la guerre se ratluma en Italie à propos de l'assassinat du duc de Plaisance, ce Paul-Louis Farnése, flis aîné de Paul III, dont nous avons

déjà parlé.

Il fut assassiné à Plaisance, en 1548, par Pallavicini, Landi, Anguistola et Gonfalonieri, qui, aussitôt après l'assassinat, remirent la ville à Ferdinand de Gonzague, gouverneur du Milanais pour Charles-Quint.

De son côté, Octave Farnèse, second fils de Paul III, s'était emparé de Parme, et, afin de n'être pas obligé de la rendre, avait invoqué la protection du rol Henri II.

Or, du vivant même de Paul-Louis, Charles-Quint n'avait cessé de réclamer Parme et Plaisance, comme villes faisant partie du duché de Milan.

On se rappelle les démêlés qu'il avait eus à Nice à ce sujet avec le pape Paul III.

Il n'en fallut pas davantage pour rallumer la guerre, qui éclata en même temps en Italie et dans les Pays-Bas.

C'est en Flandre, comme toujours, que Charles-Quint réunit son plus grand effort; c'est donc tout naturellement vers le nord que nos yeux, qui cherchaient Emmanuel-Philibert, se sont tournés dès le commencement de ce livre. Nous avons dit comment, après le siège de Metz «la prise de Thérouanne et d'Hesdin, l'empereur, en chargeant son neveu de rebâtir cette dernière ville, l'avait nommé général en

chef de ses armées de Flandre, et gouverneur des Pays-Bas. Alors, comme pour faire contre-poids à ce grand honneur, une douleur suprême était venue frapper au cœur Emmanuel Philibert.

Le 47 septembre 1553, son père, le duc de Savoie, était mort!

C'est avec cette qualité de général en chef, et avec ce douil de la mort de son père, sinon conservé sur ses liabits, du moins, tel que celui d'Hamlet, encore empreint sur son visage, que nous l'avons vra apparaître soriant du campi impérial; et c'est après avoir fait respecter son autorité à la manière dont autrefois Romulus avait fait respecter la sienne, que nous l'y voyons renters.

Un messager de Charles-Quint l'attendait devant sa tente : l'empereur désirait lui parler à l'instant même.

Emmanuel mit aussitôt pied à terre, jeta la bride de son cheval aux mains d'un de ses hommes, lit à son écuyer et à son page un signe de tete indiquant qu'il ne s'éloignait d'eux que pour le temps qu'allait loi prendre Charles-Quint, de noua le ceinturon de son épée, mit cette épée sous son bras ainsi qu'il avait l'habitude de faire quand il marchait à pied, — et, cela, afin que, s'il était hesoin de tirer cette épée hors du fourreau, la poignée en fût toujours à la portée de sa main; — après quoi, il s'achemina vers la tente du moderne César.

La sentinelle lui présenta les armes, et il entra précédé du messager, qui allait annoncer à l'empereur son arrivée.

La tente de campagne de l'empereur était divisée en quatre compartiments, sans compter une espèce d'antichambre ou plutôt de portique soutenu par quatre piliers.

Ces quatre compartiments de la tente impériale servaient, l'un de salle à manger, l'autre de salon, l'autre de chambre à coucher, et l'autre de cabinet de travail.

Chacun d'eux avait été meublé par le don d'une ville, et orné par le trophée d'une victoire.

Le seul trophée de la chambre à coucher de l'empereur

était l'épée de François l's, suspendue au chevet de son lit. Ce trophée était simple, comme on voit mais il avait plus de prix aux yeux de Charles-Quint, qui emporta cette depée jusque dans le monastère de Saint-Just, que les tropliées réunis de ses trois autres chambres.

Celui qui écrit ees lignes a souvent, avec un triste et mélancoilque regard vers le passe, tenu et tiré cette épée qu'avaien, tenue François le qui la rendit, Charles-Quint qui la

recut, et Napoléon qui la reprit.

Étrange néant des choses de ce monde! devenue à peu près l'unique dot d'une belle princesse déchue, elle est aujourd'hui la propriété d'un serviteur de Catherine II!

O François 1er! ô Charles-Quint 1 ô Napoléon!

Dans l'autichambre, quoiqu'il ne fit que la traverser, Emmanuel-Puilibert, — avec ee coup d'eûi du chef qui voit tout d'un regard et en une seconde, — Emmanuel-Philibert, disons-nous, remarqua un homme dont les mains étaient liées au dos, et qui était gard ba rquatre soloats.

L'homme garrotté était vêtu en paysan; mais, comme sa tête était découverte, Emmanuel-Philibert crut voir que ni ses cheveux, ni son teint n'étaient d'accord avec ses vêtements.

Il pensa que c'était un espion français que l'on venait d'ar rèter, et qu'à propos de cet espion l'empereur le faisait demander.

Charles-Quint était dans son cabinet de travail; aussitôt annoneé, le due fut introduit près de l'empereur.

Charles-Quint, né avec le xvi\* siècle, était alors un homme de cinquante-cinq ans, petit de taille, mais vigoureux; son œil vif ctincelait sous ses soureils, quand toutefois la douleur n'en éteignait pas la lumière.

Ses cheveux grisonnaient; mais sa barbe, plus épaisse que longue, était restée d'un roux ardent.

Il se tenait conché sur une espèce de divan ture recouvert d'étoffes d'Orient prises dans la tente de Soliman devant Vienne.

A la portée de sa main brillait un trophée de kandjiars et de eimeterres arabes. Il était enveloppé dans une longue robe de clambre de velours noir, fourrée de martre. Son visage était sombre, et il paraissait attendre avec impatience Emmanuel-Philibert.

Cependant, lorsqu'on lui eut annoncé le duc, cette expression d'impatience disparat à l'instant même, comme disparaît, sous un souffle d'aquilon, un nuage qui obscurcissait la clarté du icur.

Pendant quarante ans de règne, l'empereur avait eu le temps d'apprendre à composer son visage, et, il faut le dire, personne n'était plus habile que lui dans cet art.

Au premier coup d'œil qu'il jeta sur l'empereur, Emmannel-Philibert comprit néanmoins que celui-ci avait à l'entretenir de choses graves.

Charles-Quint, en apercevant son neveu, tourna la tête de son côte, et, faisant un effort pour changer de position, il lui adressa, de la main et de la tête, un salut amical.

Emmanuel-Philibert s'inclina respectueusement.

L'empereur attaqua la conversation en italien. Lui qui regretta toute sa vie de n'avoir jamais pu apprendre le latin ni le grec, parlait également bien cinq langues vivantes : l'italien, l'espagnol, l'anglais, le flamand et le français. Il expliquait lui-même l'usage qu'il faisait de ces cinq langues.

- J'ai appris l'italien, disait-il, pour parler au pape; l'espagnol, pour parler à ma mère Jeanne; l'anglais, pour parler à ma tante Catherine ; le flamand, pour parler à mes concitovens et à mes amis ; enfin le français pour me parler à moi-même.

Quelque hâte qu'il eût de causer de ses affaires avec ceux qu'il mandait près de lui, l'empereur commençait toujours par leur dire quelques mots des leurs.

- Eh bien, demanda-t-il en italien, quelles nouvelles du

camp?

- Sire, répondit Emmanuel-Philibert en employant la même langue dont Charles-Quint s'était servi, et qui, du re te, était sa langue maternelle, une nouvelle que Votre Majesté no tarderait pas à savoir, si je ne la lui apprenais moimême. Cette nouvelle, c'est que, pour qu'on respecte mon titre et votre autorité, je viens d'être obligé de faire un grand exemple.

- Un grand exemple l répéta distraitement l'empereur, qui rentrait déjà dans ses propres pensées; et lequel?

Emmanuel-Philibert commença le récit de ce qui s'était passé entre lui et le comte de Waldeck; mais, quelque intportance qu'ent la narration, il était évident que Charles-Quint ne l'écoutait que des oreilles : l'esprit était ailleurs.

- Bien l dit pour la troisième fois l'empereur, lorsque Emmanuel-Philibert eut terminé.

Seulement, plongé comme il l'était en lui-même, il n'avait. selon toute probabilité, pas entendu un mot du rapport que venait de lui faire son général.

En effet, pendant tout le temps qu'avait duré le récit, l'empereur, pour cacher sa préoccupation sans doute, avait regardé, en les faisant mouvoir avec difficulté, les doigts de sa main droite, tordus et déformés par la goutte.

C'était là la véritable ennemie de Charles-Quint, ennemie bien autrement acharnée contre lui que Soliman, Francois Ier et Henri III

La goutte et Luther, c'étaient les deux démons qui le visitaient incessamment.

Aussi les mettait-il tous deux sur le même rang.

- Ah! sans Luther et sans ma goutte, disait-il parfois en prenant à poignée sa barbe rousse lorsqu'il descendait de cheval, roman par la fatigue d'une longue route ou l'effort d'une rude bataille. - ah! sans Luther et sans ma goutte. comme ie dormirais cette nuit!

Il se fit un instant de silence entre le récit d'Emmanuel-Philibert et la reprise de la conversation par l'empereur.

Enfin celul-ci, se retournant vers son neveu:

- Moi aussi, dit-il, j'ai des nouvelles à t'apprendre, et de mauvaises nouvelles !
  - D'où cela, auguste empereur?
  - De Rome.
  - Le pape est élu? - Ogi.
  - Et il a nom?
- Pierre Caraffa... Celui qu'il remplace était justement de mon âge. Emmanuel, né la même année que moi : Maroel II... Pauvre Marcell sa mort ne me dit-elle pas de me préparer à monrir?
- Sire, dit Emmanuel, je crois qu'il ne faudrait pas arrêter votre esprit sur cet événement, et juger la mort du pape Marcel au point de vue d'une mort ordinaire. Marcel Cervino. cardinal, était sain, robuste, et eut peut-être vécu jusqu'à

cent ans: le cardinal Marcel Cervino, devenu le pape Marcel II, est mort en vingt jours!

— Out, je le sais bien, répondit Charles-Quint tout pensif; it dat aussi trop pressé d'être pape. Il s'est fait couronner de la tiare le jour du vendredi saint, c'est-a-dire le même jour où Notre-Seigneur a été couroné d'épines. Voilà ce qui lui aura porté malieur... Aussi je me préoccupe moins de cette mort que de l'élection de Paul IV.

— Et, cependant, si je ne me trompe, sire, dit Emmanuel-Philibert, Paul IV est un Napolitain, c'est-à-dire un sujet de Votre Majesté?

— Oui, sans doute; mais on m'a toujonrs fait de mauvais rapports de ce cardinal, et, pendant tout le temps qu'il a été à la cour d'Espagne, j'ai en personnellement à m'on plaindre. Ah! continua Charles-Quint avec l'expression de la fatigue, il me va falioir recommener avec lui à latte que je souties depuis vingt ans avec ses prédécesseurs, et je suis au bout de mes forces!

- Oh! sire!

Charles-Quint tomba dans une espèce de rêverie dont il sortit presque aussitôt.

- Au reste, ajouta-il comme se parlant à flui-même, et avec un sonpir, peut-être celui-là me trompera-t-il ainsi que m'ont trompé les autres papes : ils sont presque toujours l'opposé de ce qu'ils étaient étant cardinaux. J'avais cru le Médicis, le Clément VII, un homme d'un esprit paisible, ferme et constant : bon l voilà qu'on le nomme pape, et il se trouve que j'ai erré en tous points; c'est un esprit iuquiet brouillon et variable ! Tout au contraire, je m'étais imaginé que Jules III négligerait les affaires pour les plaisirs, qu'il ne s'occuperait que de divertissements et de fêtes : peccato ! il ne s'est jamais trouvé de pape plus diligent, plus appliqué, et se souciant moins des joies de ce monde que celui-là! Nous en a-t-il donné, de la besogne, lui et son cardinal Polus. à propos du mariage de Philippe II avec sa cousine Marie Tudor! Si nous n'avions pas arrêté cetenragé Polus à Augsbourg, qui sait si aujourd'hui le mariage serait consommé?... Ah! pauvre Marcel! dit l'empereur en poussant un second soupir encore plus expressif que le premier, ce n'est point parce que tu t'es fait couronner le jour du vendredi saint que tu n'as

survécu que vingt jours à ton intronisation, c'est parce que tu étais mon ami!

- Laissons faire le temps, auguste empereur, dit Emmanuel-Philipert; Votre Majesté avoue elle-même s'être trompée sur Clément VII et sur Jules III, peut-être se trompe-Velle aussi sur Paul IV.

- Dieu le veuille! mais j'en doute.

On entendit du bruit à la porte.

- Ou'v a-t-il? demanda Charles-Quint avec impatience. J'avais dit que l'on ne nous dérangeat point. Voyez donc à qui on en veut, Emmanuel.

Le duc souleva la draperie qui pendait devant la porte. échangea une demande et une réponse avec les personnes qui se trouvaient dans le compartiment voisin, et, se retournant vers l'empereur :

- Sire, dit-il, c'est un courrier qui arrive d'Espagne, de

Tordesillas.

- Oh! fais entrer, mon enfant; des nouvelles de ma bonne mère, sans doute! Le messager parut.

- Oui, n'est-ce pas, dit en espagnol Charles-Quint au messager, des nouvelles de ma mère? Le messager, sans répondre, tendit une lettre à Emmanuel-

Philibert, qui la lui prit des mains.

- Donne, Emmanuel! donne! dit l'empereur. Et elle se

dant la main à Emmanuel.

porte bien, n'est-ce pas? Le messager continua de garder le silence. De son côté, Emmanuel hésitait à donner la lettre à Charles-Quint : elle était

cachetée de noir. Charles-Quint vit le cachet, et frissonna. - Hein! dit-il, l'élection de Paul IV, voilà déjà qu'elle me porte malheur!... Donne, mon enfant, continua-t-il en ten-

Emmanuel obéit; tarder plus longtemps eût été puéril.

- Auguste, dit-il en remettant la lettre à Charles-Quint, souviens-toi que tu es homme!

- Oui, reprit Charles-Ouint, c'est ce que l'on disait aux anciens triomphateurs ...

Et, tout tremblant, il ouvrit la lettre.

Elle ne contenait que quelques lignes, et, cependant, pour les lire, il s'y reprit à deux ou trois fois.

Les larmes troublaient sa vue; ses yeux hâves, desséchés par l'ambition, étaient étonnés eux-mêmes de ce miracle : ils retrouvaient des pleurs.

Lorsqu'il eut fini, il tendit la lettre à Emmanuel-Philibert, qui la reprit de ses mains, et, se laissant aller à la renverse sur son divan:

— Morte! dit-il, morte le 13 avril 1555, juste le même jour où Pierre Caraffa a été nommé pape!... Hein! mon fils, quand je te disais que cet homme me porterait malheur!

Emmanuel avait jeté les yeux sur la lettre. Elle était signée du notaire royal de Tordesillas; elle annonçait, en effet, la mort de Jeanne de Castille, mère de Charles-Qu'int, plus connue dans l'histoire sous le nom de Jeanne la Folle.

Il resta un instant immobile devant cette grande douleur qu'il ne savait par où toucher, car Charles-Quint adorait sa mêre.

— Auguste, murmura-t-il enfin, rappelle-toi tout ce que tu as eu la bonté de me dire quand, moi aussi, il y deux ans, j'ai eu le malheur de perdre mon père.

 Oui, l'on dit tout cela, reprit l'empereur; on trouve de bonnes raisons pour consoler les autres, et puis, vienne notre tour, nous sommes impuissants à nous consoler nousmêmes!

— Aussi, je ne te console pas, Auguste, dit Emmanuel; au contraire, je te dis : « Pleure, pleure, tu n'es qu'un homme!»

— Quelle vie douloureuse que la sienne, Emmanuell dit Charles-Quint. En 1496, elle épouse mon père Pililippe le Beau : elle l'adorait; on 4506, il meurt empoisonné d'un vorro d'eau qu'il boit en jonant à la paume : elle devient folle de douleur! Depuis dix ans, elle attendait la résurrection de son époux, que, pour la consoler, un chartreux tul avier promise, et, depuis dix ans, elle n'était point sorvié do Tordesillas, excepté, lorsqu'en 1516, elle vinit an-devant de moi à Villa-Viciosa, et me mit elle-même la couronne d'Espagne sur la tête. Folle de l'amour qu'elle avait eu pour son mari, elle ne reprenait as raison que lorsqu'elle s'occupait de son fils! Pauvre mère! tout mon règne, au moins, attestera le respect que j'avais pour elle. Aucune chose d'importance nes est faite en Espagne, depuis quarante ans, qu'on rait pris son consoil, — non qu'elle p'ult de donner toujours,

mais c'était mon devoir de fils d'agir ainsi, et je l'accomplissais. - Sais-tu que, toute Espagnole et bonne Espagnole qu'elle était, elle est venue accoucher dans les Flandres, afin que je pusse être un jour empereur, à la place de mon aïeu! Maximilien? Sais-tu que, toute mère qu'elle était, elle a renoncé à me nourrir, de peur que, rien que pour avoir sucé son lait, on ne m'accusat d'être trop Espagnol? Et, en effet, avoir été le nourrisson d'Anne Sterel, et être bourgeois de Gand, voilà les deux principaux titres auxquels j'ai dû la couronne impériale. Eh bien, dès avant ma naissance, ma mère avalt prévu tout cela! Que puis-je lui faire après sa mort, moi? de belles funérailles? Elle les aura. Mais, en várité, être empereur d'Allemagne, roi d'Espagne, de Naples, de Sicile et des deux Indes; avoir un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, comme disent mes flatteurs, et ne pouvoir pas faire à sa mère morte autre chose que de belles funérailles!... Ah! Emmanuel, la puissance de l'homme le plus puissant est bien bornée!

En ce moment, la portière de la tente se souleva de nouveau, et l'on vit, par l'ouverture, un officier tout couvert de poussière, et qui semblait, lui aussi, porteur de nouvelles

pressées.

L'expression du visage de l'empereur était si douloureuse, que l'huissier qui avait pris sur lui, vu l'importance des nouvelles qu'apportait sans doute le troisième messager, de violer la consigne en pénétrant dans le cabinet de Charles-Quint, s'arrêta court.

Mais Charles-Quint avait vu l'officier couvert de poussière.

- Entrez! dit-il en flamand au messager; qu'y a-t-il?

— Auguste empereur, dit celui-di en s'inclinant, le roi Henri II vient de se mettre en campagne avec trois corps d'armée : le premier commandé par lui-même, ayant sous ses ortres le connétable de Montmorency; le second commandé par le maréchal de Saint-André, et le troisième commandé par le duc de Nevers.

- Eh bien, après? demanda l'empereur.

 Après, sire, le roi de France a mis le siège devant Marienbourg, et l'a prise; à cette heure, il marche sur Bouvines.

 Et quel jour a-t-il mis le siége devant Marienbourg? dit Charles-Quint.

## - Le 13 avril dernier, sire!

Charles-Quint se retourna vers Emmanuel-Philibert, 
- Eh bien, lui demanda-t-il en français, que dis-tu de la

date, Emmanuel?

- Fatale, en effet! répondit celui-ci.

- C'est bien, monsieur, dit Charles-Quint au messager, laissez-nous.

Pais, à l'huissier:

— Qu'on prenne soin de ce capitaine, comme s'il apportait une bonne nouvelle, dit l'empereur. Allez!

Cette fois, Emmanuel-Philibert n'attendit pas que l'emperenr l'interrogeat; avant même que la portière fût retombée,

il prit la parole.

- Par honheur, dit-il, si nous ne pouvons rien, auguste empereur, contre l'élection de Paul IV, si nous ne pouvons rien coatre la mort de votre mère bien-aimée, au moins pouvons-nous quelque chose contre la prise de Marienbourg.
  - Et que pouvons-nous?

- La reprendre, pardieu!
- Oul, toi, mais non pas moi, Emmanuel.

- Comment, non pas vous? fit le prince de Piémont.

Charles-Quint so laissa glisser le long de son divan, et, so dressant, sur ses pieds avec peine, il essaya de marcher; mais ce ne fut qu'en boitant qu'il fit quelques pas.

Il secoua la tête, et, se tournant vers son neveu :

— Tiens, regarde mes jambes, dit-il: elles ne me sontiennent plus maintenant, nt à pied ni à cheval; regarde mes mains: elles ne peuvent plus serrer une épèc. C'est un avis, Emmanuel : celui qui ne peut plus tanir l'épée, ne peut plus tenir le sceptro.

- Que dites-vous, sire? s'écria Emmanuel supéfait.

— Une chose à l'aquelle j'ai pensé bien souvent, et à laquelle je penseral encore: Emmanuel, tout in vareriti qu'il est temps de laisser ma place à un autre: la surprise d'Inspruck, d'où j'ai été obligé de fuir à demi-nu ; la retraite de Metz, où j'ai laisse le fiers de mon armée et la moitié de ma réputation, et, plus que tout cela, vois-tu, ce mai auquel les forces humaines me sauraiont résister longtemps, ce mai que la médecine ne peut guérir, mai affreux, inoxorable, cruel, qui en-

vahit le corps depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, qui ne laisse aucune partie saine, qui contracte les nerfs par d'intolérables douleurs, qui pénètre les os; qui giace la moelle, qui convertit en craie sollde cette huile bienfaisante répandue par la nature dans nos articulations pour en faciliter les mouvements; ce mal qui mutile l'homme, membre à membre, plus cruellement, dus sûrement que ne le fait le fer, que ne le fait le feu, que ne le font toutes les destructions guerrières, et qui brise la sérénité, la force et la liberté de l'âme sous les tortures de la matière : ce mai me erie incessamment : « Assez de pouvoir, assez de regne. assez de puissance comme cela! Rentre dans le néant de la vie, avant de rentrer dans le néant de la tombe! Charles. par la divine clémence, empereur des Romains, Charles toujours auguste, Charles roi de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d'Aragon, de Naples, de Sicile, de Majorque, de Sardaigne, des îles et des indes de la mer Océane et de la mer Atlantique, à un autre ! à un autre ! »

Emmanuel voulut parler. L'empereur l'arrêta d'un geste.

Emphretar Taries a una geste.

Et puis, et puis, reprit Charles-Quint, autre chose encore que j'avais oublié de te dire! Comme si la d'issolution de ce pauvre corps était trop lente au gré des désirs de mes nnemis, comme si je n'avais pas assez des défaites, des hérésles, de la goute, voil à le poignard qui s'en mèle!

- Comment, le poignard? s'écria Emmanuel.

La figure de Charles-Quint se rembrunit.

- On a tente de m'assassiner aujourd'hui, dit-il.

— On a voulu assassiner Votre Majesté? fit Emmanuel avec épouvante.

— Pourquoi pas? répondit Charles-Quint avec un sourire. Ne n'as-tu pas dit tout à l'heure de me rappeler que j'étais homme!

 Ohl s'écria Emmanuel, encore mal remis de l'émotion que lui avait causée cette nouvelle, et quel est le misérable?... 

Alt railé dit l'emparage quel est le misérables. Le

— Ah! voilà, dit l'empereur, quel est Ie misérable?... Je tiens le poignard, non la main!

- En effet, dit Emmanuel, cet homme que tout à l'heure j'ai vu garrotté dans l'antichambre...

- C'est ce misérable, comme tu l'appelles, Emmanuel. Seulement, par qui m'est-il dépêché? Est-ce par le Turc? Je n'en crois rien : Soliman est un ennemi loval. Henri 111? Je ne le soupconne même pas. Paul IV? li n'y a pas encore assez longtemps qu'il est élu, et puis les papes... cela préfère, en général, le poison au poignard : Ecclesia abhorret a sanguine. Octave Farnèse? C'est un bien petit compagnon pour s'attaquer à moi, oiseau impérial que Magrice n'osait prendre, ne connaissant pas, disait-il, de cage assez grande pour l'enfermer! Est-ce par les luthériens d'Augsbourg, les calvinistes de Genève? Jo m'y perds! Et, cependant, je voudrais bien savoir... Écoute, Emmanuel, cet homme a refusé de répondre à mes interrogations; prends-le, emmênele dans ta tente, interroge-le à ton tour, fais de lui ce qu'il te plaira : jo te le donne ; mais, tu m'entends? il faut qu'il parle! Plus l'ennemi est puissant et rapproché de moi, plus il m'importe do lo connaître.

Puis, après une pause d'un instant, il fixa son regard sur Emmanuel-Philibert, qui, pensif, tenait les yeux baissés vers la terre.

- A propos, dit-il, ton cousin Philippo II est arrivé à Bruxelles.

La transition était si brusque, qu'Emmanuel tressaillit, Il releva la tête, et son regard rencontra celui de l'em-

pereur. Cette fois, il frissonna.

- Eh bien? demanda-t-il.

- Eh bien, reprit Charles-Quint, je serai heureux de revoir mon fils!... Ne dirait-on pas qu'il devine que le moment est favorable, et que l'heure est venue pour lui de me succéder? Mais, avant que je le revoie, Emmanuel, je te recommande mon assassin.

- Dans une heure, répondit Emmanuel, Votre Majesté

saura tout ce qu'elle désire savoir.

Et, s'inclinant devant l'empereur, qui lui tendait sa main mutilée. Emmanuel-Philibert se retira, convaincu que la choso dont Charles-Quint ne lui avait parlé qu'à titre d'annexe à la conversation, était, de tous les événements de cette journée, celui auquel, en réalité, il attachait le plus d'importance.

## ΧI

#### ODOARDO MARAVIGLIA.

En se retirant. Emmanuel-Philibert ieta un nouveau regard sur le prisonnier, et ce regard le confirma dans son idée première, c'est-à-dire qu'il allait avoir affaire à un gen-

Il fit signe au chef des quatre soldats de s'approcher de lui.

- Mon ami, dit-il, dans cinq minutes tu amèneras, par

ordre de l'empereur, cet homme sous ma tente.

Emmanuel eût pu se dispenser d'invoquer le nom de Charles-Quint : on savait que celui-ci lui avait délégué tous ses pouvoirs, et, en général, les soldats, qui l'adoraient, lui obéissaient comme ils eussent obéi à l'empereur lui-même.

- Votre ordre sera exécuté, Altesse, répondit le sergent.

Le duc reprit le chemin de son logis.

La tente d'Emmanuel n'était point, comme celle de l'empereur, un splendide pavillon divisé en quatre compartiments; c'était la tente d'un soldat, coupée en deux par une simple toile.

Scianca-Ferro était assis à la porte.

- Reste où tu es, lui dit Emmanuel; seulement, prends une arme quelconque.

Pourquoi faire? demanda Scianca-Ferro.

- On va amener ici un homme qui a tenté d'assassiner l'empereur. Je compte l'interroger seul à seul. Regarde-le quand il va entrer, et, s'il manquait à la parole qu'il me donnera sans doute, en essayant de fuir, arrête-le, mais vivant, tu entends? il est important qu'il vive!

- Alors, dit Scianca-Ferro, je n'ai pas besoin d'armes, mes bras suffirent.

- Fais comme il te plaira; te voilà prévenu.

- Sois tranquille, dit Scianca-Ferro.

Scianca-Ferro avaît continué à tutoyer son frère de lait, ou plutôt celui-ci, fidèle aux traditions saintes de l'enfance, avait exigé que Scianca-Ferro continuât à le tutoyer.

Le prince entra dans sa tente, et trouva Leone ou plutôt Leona qui l'attendait.

Comme il rentrait seul, et comme le rideau de la tente était retombé derrière lui, Leona vint à sa rencontre, les deux bras ouverts.

— Ami, dit-elle, te voici enfin! Quelle scène terrible, mon Dieu, que celle à laquelle nous avons assisé!... Hélas! tu avais bien raison en me disant qu'à mon émotion et à ma pâleur, on m'edt prise pour une femme.

— Que veux-tu, Leona! ce sont les scènes habituelles de la vie d'un soldat, et tu devrais y être accoutumée maintenant.

Puis, en souriant :

- Vois Scianca - Ferro, ajouta-t-il, et prends modèle sur lui.

— Comment dis-tu de ces paroles-là même en riant, Emmanuel? Scianca-Ferro est un homme; il taime autant qu'un homme peut aimer un autre homme, je le sais bien; mais, moi, Emmanuel, je 'taime comme je ne saurais dire que je taime, comme la chose sans laquelle on ne peut vivre! Je taime comme la fleur aime la rosée, comme l'oiseau aime les bois, comme l'aurore aime le soleil... Avec toi, je vis, l'existe, l'aimel Sans toi, je ne suis plus!

— Chére bien-aimée, dit Emmanuel, oui, je sais que tu es à la fois la grâce, le dévouement et l'amour; je sais que tu marches à côté de moi, mais que c'est réellement en moi que tu vis; c'est pour cela que je n'ai avec toi ni restriction ni secrets.

- Pourquoi me dis-tu cela?

— Parce qu'on va amener un homme lei; parce que cet homme est un grand coupable que je vais interroger; parce qu'il fera peut-être des révélations importantes, qui sait? compromettant les plus grands personnages. Passe de ce cut-ci de ma tente. Écoute si tu veux, peu m'importe ce que j'aurai entendu, je sais que je l'aurai entendu seul.

Leona haussa doucement les épaules.

- Excepté toi, dit-elle, que me fait le reste du monde?

Et la jeune fille, envoyant de la main une caresse à son amant, disparut derrière le rideau.

Il était temps : les cinq minutes étaient écoulées, et, avec une ponctualité toute militaire, le sergent arrivait, conduisant son prisonnier.

Emmanuel le reçut assis, et à moitié perdu dans l'ombre. Du milieu de cette ombre, il put jeter un troisième regard

plus profond et plus prolongé sur le meurtrier.

C'était un homme de trente à trente-cinq ans. Sa taille était haute, et sa figure si distinguée, que son déguisement, comme nous l'avons dit, n'avait point empêché qu'Emmanuel-Philibert ne le reconnût pour un gentilhomme.

- Laissez monsieur seul avec moi, dit le prince au sergent. Le sergent ne savait qu'obéir, il sortit avec ses trois

hommes.

Le prisonnier fixa son œil vif et perçant sur Emmanuel-Philibert.

Celui-ci se leva et alla droit à lui.

Monsieur, dit il, ces gens la ne savaient point à qui ils avaient affaire, et ils vous ont garrotté. Vous allez me donner voire parole d'honneur de gentilhomme de ne pas essayer de fuir, et je vais vous délier les mains.

- Je suis un paysan et non un gentilhomme, dit le meurtrier; je ne puis, par conséquent, vous donner ma parole

d'honneur de gentilhomme.

— Si vous êtes un paysan, cette parole d'honneur de gentilhonme ne vous oblige à rien. Donnez-la donc, puisque c'est le seul gage que j'exige de vous.

Le prisonnier ne répondit rien.

— Alors, dit Emmanuel, je vous délieral les mains sans parde d'honneur, en ecrains pas de me trouver tête-à-tête avec un homme, cet homme n'eût-il pas d'honneur à engager! Et le prince commença de délier les mains de l'inconnu-

Celui-ci fit un mouvement en arrière.

- Attendez, dit-il: foi de gentilhomme, je n'essayerai pas de foir!

- Allons donc, dit Emmanuel-Philibert en souriant, que diable! on se connaît en chiens, en chevaux et en hommes.

Et il acheva de dénouer la corde.

- La! vous voilà libre; maintenant, causons.

Le prisonnier regarda froidement ses mains meurtries, et les laissa retomber près de lui.

- Causons! répéta-t-il avec ironie; et de quoi?

 Mais, repondit Emmanuel-Philibert, de la cause qui vous a porté à commettre ce crime.

- lo n'ai rien dit, reprit l'inconnu; done, je n'ai rien à dire, — Vous n'avez rien dit à l'empereur, que vous avez voulu tuer, cela se conçoit; vous n'aviez rien dire aux soldats qui vous ont arrêté, je le comprends; mais à moi gentilhomme, qui vous traite, non pas en assassin vulgaire, mais en genilhomme, à moi vous direz tout.
  - A quoi bon?
- A quoi bon? le vais vous le dire, monsieur : à ee que je ne vous regarde pas comme un homme payé par quelque lièche qui a mis votre bras au bout du sien, n'osant pas frapper lui-même. A quoi bon? A ce que vous ne soyez pas pendu comme un larron er un assassin de coin de bois, mais décapité comme un noble et comme un seigneur.

-On m'a menacé de la torture pour me faire parler, dit

le prisonnier, qu'on me la donne!

— La torture serait une cruanté inutile: vous la subiriez en parleriez pas; vous seriez muité et vons ne seriez pas vaincu; vons garderiez votre secret, et laisseriez la honte à vos tourmenteurs; non, ce n'est point cela que je veux; je veux que vous me disiez, à moi gentilhomme, général et prince, ce que vous diriez à un prêtre, et, si vous me jugez indigne de me parler, c'est que vous êtes un de ces misérables avec les-quels jen ev voulais pas vous confodre, c'est que vous avez eşt sous l'influence de quelque basse passion que vous n'o-set point avoner, c'est que....

Le prisonnier se redressa, et, l'interrompant :

 Je me nomme Odoardo Maraviglia, monsieur! Rappelez vos souvenirs, et cessez de m'insulter.

A ce nom d'Odoardo Maraviglia, Emmanuel crut entendre comme un cri mai étoulfé dans l'autre compartiment de la tente; mais ce dont il ne put douter, ce fut du mouvement imprimé à la toile qui en formait la séparation. De son côté, Emmanuel avait senti vibrer profondément ce nom dans ses souvenirs.

En effet, ce nom avait servi de prétexte à la guerre qui l'avait dépouillé de ses États.

— Odoardo Maraviglia! dit-il. Seriez-vous le fils de l'ambassadeur de France à Milan, de Francesco Maraviglia?

- Je suis son fils.

Emmanuel fixa sa pensée vers les lointains de sa jeunesse. Ce nom y était inscrit, mais il n'éclaircissait en rien la situation présente.

— Votre nom, dit Emmanuel, est bien le nom d'un gentilhomme, mais il ne me rappelle aucun souvenir qui se tie au crime dont vous êtes accusé.

Odoardo sourit dédaigneusement.

 Demandez au très-auguste empereur, dit-il, s'il existe dans ses souvenirs la même obscurité que dans les vôtres.

— Excusez-moi, monsieur, dit Emmanuel: à l'époque où le comte Francesco Maraviglia disparui, l'étais encore un enfant, j'avais huit ans à peine; il n'est donc pas étonnant que j'ignore les détails d'une dispartion qui, anisi que je crois me le rappeler, est restée un mystère pour tout le monde.

- Eh bien, monseigneur, ce mystère, je vais l'éclaircir, moi... Vous savez quel misérable prince c'était que ce dernier Sforza, flottant incessamment entre François Ier et Charles-Quint, selon que le génie de la victoire favorisait l'un ou l'autre. Mon père Francesco Maraviglia était envoyé extraordinaire du roi François Ier près de lui. C'était pendant l'année 1534. L'empereur était occupé en Afrique; le duc de Saxe. allié de François Ier, venait de faire sa paix avec le roi des Romains ; Clément VII, autre allié de la France, venait d'excommunier Henri VIII, roi d'Angleterre: tout tournait donc au détriment de l'empereur en Italie. Le Sforza tourna comme tout le monde, abandonna Charles-Quint, auquel il avait encore quatre cent mille ducats à paver, et remit toute safortune politique aux mains de l'envoyé extraordinaire du roi François Ier. C'était un grand triomphe : Francesco Maraviglia eut l'imprudence de s'en vanter. Les paroles qu'il avait dites traversèrent les mers, et allèrent devant Tunis faire tressaillir Charles-Quint. - Hélas! la fortune est changeante ! Deux mois après, Clément VII, qui était la force des

Français en Italie, vint à monrir: Tunis fut prise par Charles-Quint, et l'empereur, avec son armée victorieuse, aborda en Italie Il fallait une victime expiatoire: Francesco Maraviglia fut marqué du destin pour être cette victime. A la suite d'une querelle avec des gens de bas étage, deux Milanais furent tués par les domestipues du comte Maraviglia. Le duc n'attendait qu'un prétexte pour acquitter la parole engagée à l'auguste empereur ; l'homme qui, depuis un an, était plus maître à Milan que le duc lui-même, fut arrêté comme un malfaiteur vulgaire, et conduit à la citadelle. Ma mère était là : elle avait près d'elle ma sœur, enfant de quatre ans. Moi, j'étais à Paris, au Louvre : je falsais partie des pages de Francois Ier. On arracha le comte des bras de ma mère: on l'entraîna sans dire à la pauvre femme ni ce qu'on voulait à son mari, ni où on le conduisait. Huit jours se passèrent, pendant lesquels, malgré toutes les démarches qu'elle fit, la comtesse ne put rien découvrir sur le sort de son époux. Maraviglia était immensément riche, on le savait : sa femme pouvait acheter sa liberté au poids de l'or. Une nuit, un homme vint franner à la porte du palais de ma mère : on alla ouvrir à cet homme: il demandait à parler sans témoins à la conitesse. Tout était important dans la circonstance où l'on se trouvait Par ses amis, par les Français, ma mère avait fait répandre dans la ville qu'elle donnerait cinq cents ducats à la personne qui lui dirait d'une façon certaine où était son mari. Probablement, cet homme, qui demandait à lui parler sans témoin, venait lui apporter des nouvelles du comte, et, craignant d'être trahi, vonlait, par le tête-à-tête, s'assurer le secret,

» Elle ne se trompait pas: cet homme était un des geôliers de la forteresse de Mitan, oû mon père avait été conduit; non-seulement il venait dire où était mon père, mais encore il apportait une lettre de lul. En reconnaissant l'écriture de son mari, ma mère compta les cinq cents ducats à cet homme.

» La lettre de mon pêre annonçait son arrestation, sa mise an secret, mais, du reste, "exprimait pas de trop vives inquiétudes. Ma mère répondit à son mari de disposer d'elle; sa vie et sa fortune étaient à lui. Cinq autres jours se passerent. Au milieu de la nuit, le même homme vint frapper an palais; on lui ouvrit; son signalement était donné, il fut à l'instant même introduit près de la comtesse. La situation du

prisonnier s'était aggravée : il avait été transporté dans un autre cachot, et mis au secret le plus absolu.

» Sa vie, disait le geolier, était en péril.

» Cet homme voulait-il tirer de la comtesse quelque grosse somme, ou disait-il ta vérité l'1/me ou l'autre de ces doux hypothèses pouvrit être juste. La crainte l'emporta dans le cœur de ma mère. D'ailleurs, elle interrogea le geôlier, et les réjonses de celui-el, tout en portant le caractère de la cupidité, avaient aussi l'accent de la franchise.

» Elle lui donna la même somme que la première fois, et lui dit de rêver, à tout basard, aux moyens de faire fuir le comte. Le projet d'évasion arrêté, le geôlier recevrait ciuq mille ducats comptant, et, une fois le comte hors de péril, vingt mille

autres ducats lui seraient comptés.

» C'était une fortune! — Le geôlier quitta la comtesse en promettant de songer à ce qu'il venait d'entendre. De son côté, la comtesse s'enquit de la situation ; elle avait des amis près du duc; elle sut par eux que cette situation était pire encore que ne l'avait dit le geôlier. - Il s'agissait de faire le procès au comte comme espion. Elle attendit impatiemment la visite du geôlier; elle ne savait pas même son nom, et, l'eût-elle su, n'était-ce pas perdre cet homme et se perdre ellemême que de demander un geôlier de la part de la comtesse Maraviglia? Cependant, une chose la rassurait un peu: c'était le procès dont il était question. De quoi pouvait-on accuser mon père? De la mort de ces deux Milanais? C'était une affaire entre domestiques et paysans, dans laquelle un gentilhomme, un ambassadeur n'avait rien à faire. Seulement, quelques voix disalent tout bas qu'il n'y aurait point de procès, et ces voix étaient les plus sinistres de toutes, car elles laissaient à entendre que le comte n'en serait pas moins condammé. Enfin, une nuit, ma mère tressaillit au bruit du marteau de la porte : elle commençait à reconnaître la manière de frapper de son nocturne visiteur; elle l'attendit sur le seuil de sa chambre à coucher. Il l'aborda avec plus de mystère encore que d'habitude; il avait trouvé un moyen de fuite, et venait le proposer à la comtesse. Voici quel était ce moyen de fuite.

» Le cachot du prisonnier était séparé du logement du geôlier par un seul cabanon, donnant, au moyen d'une porte de fer dont le hant était grillé, dans le cachot du comte. Le géolier avait la clef de ce second cachot comme celle du prenier. Il propossit de percer le mur de Sa chambre, derrière le lit, à un endroit qui plut rester caché à clous les yeux. Par cette ouverture, on entrerait dans le cabanon vide; du cabanon vide, on entrerait dans le cabanon vide; du cabanon vide, on entrerait dans le cabanon de tait le conte. Les fers du comte détachés, celui-ci passerait de-son cachot dans le cabanon voisin, et, de ce cabanon, dans la chambre du ceòlier.

» Là, il trouverait une échelle de corde, à l'aide de laquelle il descendrait dans les fossés, à l'endroit le plus sombre et le plus solitaire de la muraille; une voiture attendrait le comte à cent pas des fossés, et l'emporterait hors des États du duc de toute la vitesse de deux chevaux. - Le projet était bon, la comtesse l'accepta : seulement, craignant qu'on ne la trompât au sujet du comte, et qu'on ne lui dit qu'il était sauvé quand il resterait captif, elle exigea d'être présente à cette fuite. Le geôlier objecta la difficulté de l'introduire dans la forteresse; mais, d'un seul mot, la comtesse leva cette difficulté. Elle avait obtenu pour elle et sa fille une permission de voir son mari, dont elle n'avait point usé encore : cette permission était donc valable. Le jour arrêté ponr la fuite du comte, elle entrerait dans la forteresse à la nuit tombante; elle verrait le comte; puis, en le quittant, au lieu de sortir de la forteresse, elle profiterait de l'obscurité pour entrer chez le geôlier. La, elle attendrait le moment de l'évasion du prisonnier. Le geolier, partant avec le comte, recevrait de celui-ci même le reste de la somme convenuc. La voiture qui attendrait devait contenir cent mille ducats.

» Lo geòlice était de bonne foi dans ses offres; il accepta. La fuite fou arrêtée pour la nuit du surlendemain. Avant de quitter la comtesse, le goòlier reçut ses cinq mille ducats, et indiqua l'endroit où devaif stationner la voiture; — la garde de cette voiture, la comtesse la conflait à un de ses sorviteurs, homme d'une fidélité éprouvée.

» Mais, pardon, monseigneur, dit en s'interrompant Odoardo; j'ovbie que je parlo à un étranger, et que tous ces détails, pleins de vie et d'émotion pour moi, sont indifferents à celui qui m'écoute.  Vous vous trompez, monsieur, dit Emmanael : je désire, au contraire, que vous fassiez appel à votre mémoire, afin que je puisse participer moi-même à tous vos souvenirs... J'écoute.

Odoardo continua.

- Les deux jours s'écoulèrent dans les angoisses qui précedent d'habitude l'exécution d'un pareil projet. Au reste, une chose tranquillisait un peu la comtesse : c'était l'intérêt même qu'avait le geôlier à ce que cette fuite réussit ; cent ans de fidélité ne donnaient pas à cet homme ce que lui rapportait un quart d'heure de trahison. Dix fois, la comtesse se demanda pourquoi elle avait tant tardé en fixant cette fuite à guarante-huit heures, au lieu de la fixer à vingtquatre. Il lui semblait que ces vingt-quatre dernières heures ne s'écouleraient jamais, ou amèneraient, pendant leur durée, quelque catastrophe qui ferait échouer le plan, si bien conçu et si ingénieux qu'il fût... Le temps s'écoula, mesuré par la main de l'éternité. Les heures sonnèrent avec leur impassibilité ordinaire. Enfin arriva celle de se rendre à la prison. En présence de la comtesse, la voiture fut chargée de tous les objets nécessaires à la fuite du comte, pour qu'il ne fût pas obligé de s'arrêter en route; deux chevaux avaient été conduits au delà de Pavie, de manière à ce qu'il pût faire une trentaine de lieues sans éprouver de retard. A onze heures, la voiture serait attelée; à minuit, elle attendrait à l'endroit convenu.

» Une fois hors de danger, le fugitif préviendrait la comtesse, et cellè-ci trait le rejoindre partont où il serait. L'heure sonna. En face de l'exécution, la comtesse trouvait alors qu'elle était venue bien vite! Elle prit sa petite fille par la main, et s'achemina vers la prison. Pendant le trajet, une crainte l'agita : c'est que, comme le permis avait déjà plus de huit jours de date, on ne refusât de la laisser communiquer avec son mari.

» La comtesse se trompait: elle fut sans difficulté aucune introduite près du prisonnier. On ne lui avait rien dit de trop, et, à la façon dont un bomme de la condition du comte était traité, il n'y avait pas à se faire illusion sur le sort qui l'attendait. L'ambassableur du roi de France avait une chaîne au pied comme un vil forçat. L'entreyue est été hien donloureuse, si la fuite n'eût pas été imminente et certaine. Pendant cette entrevue, tout ce qui n'était point encore arrêté le fut définitivement.

» Le comte était résolu à tout; il savait qu'il n'avait point de quartier à attendre : l'empereur avait positivement demandé sa mort...

Emmanuel-Philibert fit un mouvement.

— Vous êtes sûr de ce que vous dites là, monsieur? demanda-t-il avec sévérité. C'est une grave accusation, savezvous, que celle que vous portez contre un aussi grand prince que l'empereur Charles-Ouint!

- Votre Altesse ordonne-t-elle que je m'arrête, ou per-

met-elle que je poursuive?

— Poursuivez! Mais pourquoi ne pas répondre d'abord à ma question?

 Parce que la suite de mon récit rendra, à ce que je présume, cette réponse inutile.

- Continuez donc, monsieur, dit Emmanuel-Philibert.

# XII

CE QUI SE PASSAIT DANS UN CACHOT DE LA FORTERESSE DE MILAN PENDANT LA NUIT DU 14 AU 15 NOVEMBRE 1534.

— A neuf heures moins quelques minutes, reprit Odoardo, le gediter vint prévenir la comtesse qu'il était temps de se retirer. On allait changer les sentinelles, et il était bon que la sentinelle qui l'avait vue entrer la vit soriir. La séparation fut cruelle, et, cependant, on devait, dans trois heures, se revoir encore, et bienité être réunis pour ne plos se quitter. L'enfant jeiait des cris douloureux, et ne voulait pas abandoner son jeère; la comtesse l'emporta presque de force

On repassa devant la sentinelle, et le geòlier, la femme et l'enfant s'enfoncèrent dans les profondeurs les plus obscures de la cour. De l'endroit où lis étaient, avec des précautions infinies, lis parvinern à gaguer, sans être vus, la maison du geòlier. Une fois là, on enferma la comtesse et as fille dans un cabinet, en leur enjoignant de ne pas prononcer une seule parole, de ne pas faire un seul mouvement, quelque inspecteur pouvant, d'un moment à l'autre, entrer chez le geòlier. La comtesse et l'enfant se titraren immobiles et muettes: un mouvement hasardé, une parole dite à demivoix, il n'en fallait pas davantage pour ôter la vie à un mari et à un pêre.

» Les trois heures qui la séparaient encore de minuit parurent aussi longues à la comtesse que lui avaient paru les quarante-luit heures qui venaient de s'écouler. Enfin, le gédier rouvrit la porte.

» — Venez! dit-il si bas, que la comtesse et sa fille devinérent, au souffle qui passait, non pas ce que cet homme disait, mais ce qu'il avait l'intention de dire.

» La mère n'avait pas voulu quitter son enfant, pour que son père, en fuyant, pût lui donner un dernier baiser. D'ailleurs, il y a des moments où, pour un empire, on ne se séparerait pas de ce que l'on aime.

» Savait-elle ce qui allaitarriver, cette pauvre mère qui disputait la vie de son mari aux bourreaux? ne pouvait-elle pas, elle aussi, être forcée de fuir, soit avec le comte, soit de son côté? et, si elle devait fuir, était-il possible qu'elle pariit sans son enfant?

» Le geôlier tira le lit; une ouverture de deux pieds et demi de hauteur et de deux pieds de largeur était pratiquée derrière.

» C'était plus qu'il n'en fallait pour faire évader, les uns près les autres, tous les prisonniers de la forteresso. — Précédées par le geôlier, la mère et l'énfant entrèrent dans le premier cachot. Après leur passage, la femme du geôlier repoussa contre la muraille le lit, où dormait un petit garçon de quatre ans. Le geòlier, comme je l'af dit, avait ha clef de compenier cachot; il en ouvrit la porte, dont il avait eu' soin de graisser la serrure et les gonds, et l'on se trouva dans le cachot du combe. Celui-c), une heure auparavant, avait requ

une lime pour seier sa chaîne; mais, inhabile à ce travail, crafgnaut, d'ailleurs, d'être entendu par la sentinelle qui se promenait dans le corridor, il était à peine à la montié de son travail. Le geôlier prit la lime à son tour, et, tandis que le comte serrait dans ses hras sa femme et son enfant, il se mit à limer la chaîne. Tout à coup il releva la tête, et resta un genou en terre, le corps appuyé sur la main qui tenait la lime, l'autre main étendue dans la direction de la porte, et écotuant. Le comte voulut l'interroger.

,» - Silence I dit-il, il se passe quelque chose d'inaccoutumé dans la forteresse l

» - Oh! mon Dieu! murmura la comtesse effrayée.

» — Silence! répéta le geôlier.

» Tout le monde se tut: les respirations suspendues semblaient arrêtées pour toujours. Les quatre personnages simulaient un groupe de bronze, représentant toutes les nuances de la crainte, depuis l'étonnement jusqu'à la terperour. On entendait un brail lent et prolongé qui allai teapprochant; c'était celui de plusieurs personnes en marche; à la façon mesurée dont retombaient les pas, on comprenait que, parmi ces personnes, il y avait un certain nombre de soldats.

»— Venez! dit le gédier en prenant à bras-le-corps la comtesse et as fille, et en les entraînant avec lui, venez! C'est, sans doute, quelque visite de muit, quelque ronde du gouverneur; mais, en tout eas, vous ne devez pas être vues. Les visiteurs sortis du cachot de M. le comte, — si toutefuis ils entrent dans son cachot, — nous reprendrons la besome où nous l'avons l'aissée.

» La comtesse et sa fille n'opposèrent qu'une faible résistance; d'ailleurs, le prisonnier lui-même les poussait vers la porte. Elles franchirent cette porte suivies du geòlier, qui la referma derrière elles. Comme je l'ai dit à Voire Altesse, il y avait à ce second cachot une ouvertore grillée qui donnait sur le premier, et par laquelle, grâce à l'obscurité et au rapprochement des barreaux, on pouvait tout voir sans être vu.

» La comtesse tenaitsa fille entre ses bras. La mère et l'enfant, respirant à peine, collèrent leur visage aux barreaux pour voir ce qui allait se passer.

» L'espérance qu'un instant on avait eue, que les nouveaux arrivants n'avalent point affaire au comte, venait de s'évanouir. Le cortége s'était arrêté à la porte du cachot, et l'on entendait a clef grincer dans la serrure. La porte s'ouvrit. Au spectacle qui s'offirit à ses yeux, la comtesse fut sur le point de jeter un cri de terreur; mais on eût dit que le geòlier devinait ce cri.

» — Pas un mot, madame! pas une syllabe! pas un geste, quoi qu'il arrive! ou...

» Il chercha quelle menace il pouvait faire à la comtesse pour lui imposer silence, et, tirant de sa poitrine une lame êtroite et aiguë:

» - Ou je polgnarde votre enfant ! dit-il.

» — Malheureux !... balbutia la comtesse.

» — Oh! répondit le geôlier, chacun est ici pour sa vie, et celle d'un pauvre geôlier, aux yeux de ce pauvre geôlier, vaut celle d'une noble comtesse!

» La contesse mit une main sur la bouche de sa fille, afin que l'enfant se tût. Quant à elle, après la menace du geôlier, elle était bien sûre de ne pas laisser échapper un souffle!

» Voici ce que la comtesse avait vu de l'autre côte de la porte, et ce qui lui avait arraché ce cri étouffé par la menace du geôlier.

» D'abord, deux hommes vêtus de noir, et tenant chacun une torche à la main : derrière eux, un homme portant un parchemin déroulé, au bas duquel pendait un grand sceau de cire rouge; derrière cet homme, un autre homme masqué, enveloppé dans un manteau brun; derrière l'homme masqué, un prêtre... lis entrèrent un à un dans le cachot, sans que la comtesse trahit son émotion par un mot ou par un geste, et, cependant, au fur et à mesure qu'ils entraient, la pauvre femme voyait se dessiner dans la pénombre du corridor un groupe bien autrement sinistre ! En face de la porte était un bomme portant un costume mi-parti noir et rouge, les deux mains appuyées sur la poignée d'une longue et large épée droite et sans fourreau; derrière lui, six frères de la Miséricorde, vêtus de cagonles noires avec des ouvertures au veux seulement, portaient une bière sur leurs épaules; enfin, au-dessus de tont cela, on voyait luire le bout des mousquets d'une dizaine de soldats rangés le long du mur. Les deux hommes tenant des torches, l'homme tenant un parchemin, l'homme masqué et le prêtre entrèrent, comme je l'ai dit, dans le cachot; puis la porte se referma, laissant en dehors le bourreau, les frères de la Miséricorde et les soldats.

- » Le conte était debott, appuyé an nur sombre de la prison, sur lequel se détachait sa téte pâle. Son œil cherchait, derrière les harreaux de la porte, à croiser un regard avec les yeux effarés qu'il ne voyait pas, mais qu'il devinait collés à ces barreaux. L'apparition, si inattendue et si mente qu'elle fût, ne lui laissait pas de doute sur le sort qui lui était destiné. D'ailleurs, eth-il eu le bonheur de douter, ce doute n'ett pas été de longue durée.
- » Les deux hommes portant des torches se placèrent l'un à sa droite, l'autre à sa gauche; l'homme masqué et le prêtre restèrent près de la porte; l'homme tenant un parchemin s'avança.
  - » Comte, demanda-t-il, croyez-vous être bien avec Dieu?
- » Aussi bien qu'on peut l'être, répondit le comte d'une voix calme, quand on n'a rien à se reprocher...
- » Tant mieux! reprit l'homme au parchemin, car vous êtes condamné, et je viens vous lire votre sentence de mort.
- » Prononcée par quel tribunal? demanda le comte avec ironie.
  - » Par la toute-puissante justice du duc.
    » Sur quelle accusation?
  - » Sur celle du très-auguste empereur Charles-Quint.
  - » C'est bien... je suis prêt à entendre la sentence.
- » A genoux, comte! c'est à genoux qu'il convient qu'un homme près de mourir entende l'arrêt qui le condamne.
- » Quand il est coupable, oui, mais non pas quand il est innocent.
- » Comte, vous n'êtes pas en dehors de la loi commune : à genoux! ou nous serons contraints d'employer la force.
  - » Essayez! dit le comte.
- » Laissez-le debout, dit l'homme masqué; qu'il se signe seulement, afin de se mettre sous la protection du Seigneur!
  - » Le comte tressaillit au son de cette voix.

- » Duc Sforza, dit-il en se tournant vers l'homme masqué, je te remercie.
- » Oh! mais, si c'est le duc, murmura la comtesse, on pourrait peut-être obtenir qu'il fasse grâce.
- » Silence, madame, si vous tenez à la vie de votre enfant! dit tout bas le geôlier.
- » La comtesse poussa un gémissement qui fut entendu du comte, et le fit tressaillir. Il hasarda un geste de la main qui voulait dire « Courage; » puis, commel' y avait invité l'homme masqué:
- » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit-il tout haut en se signant.
  - » Amen! murmurèrent les assistants.
- » Alors, l'homme au parchemin commença de lire la senence. Elle était rendue au nom du due Francesco-Maria Sforza, à la requête de l'empereur Charles-Quint, et elle condamnait Francesco Maraviglia, agent du roi de France, à être exécuté la nuit dans un cachot, comme traitre, espion et divulgateur de secrets d'État.
  » Un second gémissement parvint à l'oreille du comte, gé-
- missement si faible, que lui seul pouvait, non pas le percevoir, mais le deviner.
- » Il tourna son regard du côté d'où venait ce souffle douloureux.
- » Tout inique qu'est la sentence du duc, je la reçois, dit-il, sans trouble et sans colère; cependant, comme l'honme qui ne peut plus défendre sa vie doit encore défendre son honneur, j'appelle de la sentence du duc.
  - » Et à qui? demanda l'homme masqué.
- » A mon maître et à mon roi François 1<sup>st</sup> d'abord, et, ensuite, à l'avenir et à Dieu! à Dieu, dont relèvent tous les hommes, et particulièrement les princes, les rois et les empereurs.
- n C'est le seul tribunal auquel tu te recommandes? dit l'homme masqué.
- » Oui, répondit le comte, et je t'assigne à comparaître devant ce tribunal, due Francesco-Maria Sforza!
- » Et quand cela? reprit l'homme masqué.
- » Dans le même terme que Jacques de Molay, grand maître des templiers, assigna à son juge, c'est-à-dire dans

un an et un jour. Nous semmes aujourd'hui au 15 novembre 1534; ainsi, au 16 novembre 1535, duc Francesco-Maria Sforza, lu m'entends?

- » Et il étendit la main vers l'homme masque en signe à la fois d'assignation et de menace. Sans le masque qui couvrait son visage, on eût vu certainement la pâleur du duc, car c'était lui, à n'en pas douter, qui assistait ainsi à l'agonie de sa victime. Un instant ; ce fut le condamné qui triompha et le juge qui trembla devant lui.
- » C'est bien, dit le duc, tu as un quart d'heure a passer avec ce saint homme avant de subir ton jugement.
  - » Et il montra le prêtre.
- » Tache d'avoir fini dans un quart d'heure, car il ne t'est pas accorde une minute de plus.
  - » Puis, se tournant vers l'homme de Dieu :
  - » Mon père, dit-il, faites votre devoir.
- » Et il sortit, emmenant les deux porteurs de torches et
- » Mais, derrière lui, il laissa la porte, tate grande ouverte, afin que sa vue et celle des soldats pussent plonger dans l'intérieur du eachot et suivre chaque mouvement du condamné, dont il s'était éloigné, par respect pour la confession, de manière à être hors de la portée de la voix.
- » Un nouveau soupir passa à travers les harreaux, et alla effleurer le cœur palpiant du condamné. La comtesse avait espéré que la porte se refermerait sur lui ette prêtre, et, qui sait? peut-être alors, à force de supplications et de larmes, en voyant à ses genoux une femme priant pour son mari, une enfant priant pour son pêre, peut-être Thoume de Dieu edit-il consent à déclurner la tête, et à laisser fuir le comte.
- » C'était la suprême espérance de ma pauvre mère : elle lui échappa...

Emmanuel-Philibert tressaillit. Parfois, il oubliait que ce récit lui était fait par un fils qui lui racontait les derniers moments de son père. Il lui semblait seulement lire quelques pages d'une légende terrible.

Puis, tont à coup, un mot le rappelait à la réalité, et lui faisait comprendre que le récit ne sortait pas de la plume d'un froid historien, mais qu'il tombait de la bouche d'un fils, chronique vivante de l'agonie de son père.

- C'était la suprême espérance de ma pauvre mère : elle lui échappa! reprit Odoardo, arrêté un moment dans son récit par le mouvement qu'il avait vu faire à Emmanuel. Car, continua-t-il, de l'autre côté de la porte, éclairé par les deux torches et par la jueur des lampes fumeuses du corridor, demeurait le spectacle funèbre, terrible comme une vision, mortel comme la réalité. Le prêtre seul était resté près du comte, je vous l'ai dit. Le comte, sans s'inquiéter de quelle part le dernier consolateur lui était envoyé, s'agenouilla devant lui. Alors commença la confession; confession étrange, dans laquelle celui qui allait mourir ne semblait pas songer à lui-même, et ne se préoccupait que des autres; où les paroles qui paraissaient dites au prêtre étaient, en réalité, adressées à la femme et à l'enfant, et ne montaient à Dieu qu'après avoir passé par le cœur d'une mère et de sa fille! Ma sœur seule, si elle vit encore, pourrait dire les larmes avec lesquelles cette confession fut recue; car, moi, je n'étais pas là; car, moi, joyeux enfant, ignorant ce qui se passait à trois cents lieues de moi, je jouais, je riais, je chantais peut-être en ce moment même où mon père, au seuil de la mort, parlait de son fils absent à ma mère et à à ma sœur en larmes!

Oppressé par ce souvenir, Odoardo s'interrompit un in-

stant; puis il reprit en étouffant un soupir :

 Le quart d'heure fut bientôt passé. L'homme masqué suivait, une montre à la main, les progrès de la confession sur le visage du prêtre et du patient; puis, quand les quinze minutes furent écoulées;

» — Comte, dit-il, le temps qu'il t'a été donné de demeurer parmi les vivants est expiré. Le prêtre a fini sa besogne:

c'est au bourreau de faire la sienne.

» Le prêtre donna l'absolution au comte, et se leva. Puis, en lui montrant le crucifix, il recula vers la porte, tandis que, du même pas que reculait le prêtre, s'avançait le bourreau. Le comte était resté à genoux.

» — As-tu quelque recommandation suprême à adresser au duc Sforza ou à l'empereur Charles-Quint? demanda

l'homme masqué.

» — Je n'ai de recommandation à adresser qu'à Dieu, répondit le comte.

- » Alors, tu es prêt? demanda le même homme.
- » Tu le vois, puisque je suis à genoux.
- » En effet, le comte était à genoux, le visage tourné vers les barreaux de cette porte sombre à travers lesquels le regardaient sa femme et son enfant. Sa bouche, qui semblait continuer de prier, leur envoyait des paroles d'amour; ce qui était encore une dernière prière.
- » Si vous ne voulez pas que ma main vous souille, comte, dit une voix derrière le patient, rabattez vous-même le col de votre chemise. Vous êtes gentilhomme, et je n'ai le droit de vous toucher gu'avec le tranchant de mon énée.
- » Le comte, sans répondre, rabattit sa chemise jusque sur ses épaules, et resta le cou découvert.
  - » Recommandez-vous à Dieu! dit le bourreau.
- » Seigneur bon et miséricordieux, dit le comte, Seigneur tout-puissant, je remets mon âme entre tes mains!
- » Il avait à peine achevé le dernier mot, que l'épée de l'exécuteur flamboya et siffla dans les ténêbres, pareille à un éclair, et que la tête du patient, détachée de ses épaules, alla, comme par un dernier élan d'amour, frapper en roulant le bas de la porte grillée.
- » Un cri sourd se fit entendre en même temps que le brait d'un corps qui tombait à la renverse.
- » Mais, ce cri, les assistants crurent que c'était le dernier râle du patient; le bruit de ce corps, ils penserent que c'était celui que faisait le cadavre en se couchant sur la dalle du cachot...
- » Pardon, monseigneur, dit Odoardo en s'interrompant, mais, si vous voulez savoir le reste, il fandrait me faire donner un verre d'eau, car je me sens défaillir.
- Et, en effet, Emmanuel-Philibert, voyant pâlir et chanceler celui qui vonait de lui raconter cette terrible histoire, s'élança pour le soutenir, le fit asseoir sur une pile de coussins, et lui présenta lui-même le verre d'eau qu'il demandait.
- La sueur coulait sur le front du prince, et, soldat habitué aux champs de bataille, il semblait aussi près de s'évanouir que le maiheureux auquel il portait secours.
  - Au nout de cinq minutes, Odoardo revint à lui.
- Voulez-vous en savoir davantage, monseigneur? demanda-t-il.

 Je veux savoir tout, monsieur, dit Emmanuel; de pareils récits sont de grands enscignements pour les princes qui doivent régner un jour.

- Soit, dit le jeune homme; d'ailleurs, le plus terrible

est passé.

Il sécha du creux de sa main son front couvert de sueur, et peut-être aussi en même temps ses yeux mouilles de larmes, et continua:

- Lorsque ma mère reprit ses sens, tout avait disparu comme une vision, et elle eût pu croire qu'elle avait fait un mauvais rêve, si elle ne se fût pas retrouvée couchée sur le lit du concierge. De si terribles recommandations avaient été faites par elle à ma sœur de ne pas pleurer, de peur que ses sanglots ne fussent entendus, que, quoique la pauvre enfant crût avoir perdu tout à la fois son père et sa mère, elle regardait celle-ci avec de grands yeux effarés d'où coulaient des larmes; mais ces larmes continuaient de couler des veux de l'enfant aussi silencieuses pour la mère qu'elles l'avaient été pour le père. Le geôlier n'était plus là, il ne restait que sa femme : elle eut pitié de la comtesse, elle lui fit mettre un de ses vêtements: elle habilla ma sœur d'un des habits de son fils, et, au point du jour, elle sortit avec elles, et les conduisit jusque sur la route de Novarc; puis, là, elle donna deux ducats à la comtesse, et la recommanda à Dien.
- » Ma pauvre mère semblait poursuivie par une vision terrible.
- « Elle ne songea ni à rentrer au palais pour prendre de l'argent, ni à s'informer de la voiture qui devait emmener le comte : elle était folle de terreur. Son seul souci était de fuir, de traverser la frontière, de quitter les terres du duc Sforza. Elle disparut avec son enfant du côté de Novare, et l'on n'entendit plus parler d'elle... Qu'est devenne ma mèro? qu'est devenne ma sœur? Je n'en sais rien! La nouvelle de la mort de mon père m'arriva à Paris. Ce fut le roi loi-même qui me l'apprit, en m'annoțant que sa protection ne me manquerait pas, et qu'une guerre allait venger l'assassinat du comte.
- » Je demandai áu roi la permission de l'accompagner. La fortune commença par favoriser les armes de la France : nous

traversâmes les États du duc votre père, dont le roi s'empara ; puis nous arrivâmes à Milan.

» Le duc Sforza s'était réfugié à Rome, près du pape Paul III. » On fit des recherches sur le meurtre de mon père; mais il fut impossible de retrouver aucun de ceux qui avaient assisté à ce meurtre, ou qui y avaient participé. Trois jours après l'exècution, le bourreau était mort subtiement. On igno-

siste a ce meutre, ou qui y avaient participe. Trois joins aprés l'exécution, le bourreau d'ait mort subtiement. On ignorait le nom de l'huissior qui avait lu la sentence. Le prêtre qui avait reçul a confession du condammé était inconni. Le godier, sa fennne et son fils avaient pris la fuite. A finis indique mes reclierches in pen na sa même décon.

» Ainsi, malgre mes recherches, je ne pus pas meme découvrir où reposait le corps de mon père. — Vingt aus s'étaient écoulés depuis ces recherches inutiles, lorsque je reçus une lettre datée d'Avignon.

» Un homme qui se contentait de signer avec une initiale m'invitaità me rendre immédiatement à Avignon, si je voulais avoir des révétations sùres et entières touchant la mort de mon père, lo comte Francesco Maraviglia. Il me donnait le «nom et l'adresse d'un prêtre-qui avait mission de me conduire près de lui, si e me rendais à cette invitation.

» Ce que'm'offrait estle lettre, c'était le désir de toute ma vier je partis à l'instant même; j'altal droit chez le prêtre: le prêtre c'était prèvenu. Il me conduisit chez l'homme qui m'avait écrit, C'était le geoliter de la forteresse de Milan. Vòyant mon père nort, et sachant l'endroit où attendait la voiture avec les cent mille ducais, le mauvais esprit l'avait tenté. Il avait dépos ma mère sur le lit en la recommandant à sa femme, puis ij était descendu au moyen de l'échelle de corde; il avait été rejoindre le cocher, qui attendait sur son siége, s'était glissé insqu'auprès de lai, disant qu'il venait au nom de mon père, l'avait poignarde, et, après l'avoir jeté dans un fossé, avait continué son chemin en emmenant la voiture.

» Une fois à la frontière, il avait pris la poste, avait gagné Avignon, avait vendu la voiture, et, comme personne n'avait jamais rien réclamé de ce qu'elle contenait, il s'était approprié les cent mille ducats, et avait écrit à sa femme et à son fis de vervir le rejoindre.

o Mais la main de Dieu était sur cet homme. Sa femme mourat d'abord; puls, après dix ans de langueur, le fils alla reoindre la mère; enfin, il sentit que son tour allait bientôt venir d'aller rendre à Dieu compte de ce qu'il avait fait pendant son passage sur cette terre. C'était à cet appel d'en haut qu'il s'était repenti et avait songé à moi. Vous comprenez dès lors dans quel but il voulait me voir.

» C'était pour me tout raconter, pour me demander mon pardon, non pas de la mort de mon pêre, car il n'était pour rieu dans cette mort, mais de l'assassinat du cocher, mais du voi des cent mille ducats. Quant à l'homme assassiné, il n'y avait noint de reméde au crime: l'homme était mort.

» Mais, quant aux cent mille ducats, il en avait, à Villeneuve-lez-Avignon, acheté un château et une terre magni-

fique, du revenu de laquelle il vivait.

» Je commençal par me faire raconter tous les détails de la mort de mon pére, non pas une fois, mais dix fois. An reste, cette nuit lui avait paru si terrible à lui-même, qu'aneun incident ne lui était échappé, et qu'il se rappelait les moindres détails de ce funeste événement, comme s'il se fût passé la veille. Malheureusement, de ma mère et de ma sœur il ne savait rien, que ee que lui en avait dit sa femme, qui les avait perdues de vue toutes deux sur la route de Novare. Elles seront mortes de faitgue ou de faint.

» J'étais riche et n'avais point besoin de cette augmentation de fortune; mais un jour pouvait arriver où reparatirait soit ma mère, soit ma sœur. Ne voulant pas déshonorer cet homme par un aveu publie de son crime, je lui faire on adomation de ce château et de cette terre à la comtesse Maraviglia et à sa fille; puis, autant qu'il était en moi, et dans la mesure des pouvoirs que l'avais recess du Seigneur, le lui uardonnai.

» Mais là se borna ma miséricorde. Francesco Maria Sforza et mort en 1535, un an et un jour après l'assignation qui lui avait été donnée par mon père de comparaître au tribunal de Dieu. Il n'y avait done pas à s'occuper de celui-là; celuilà était puni de sa faiblesse, sinon de son crime.

» Mais restait l'empereur Charles-Quint, l'empereur au faîte du pouvoir, au sommet de la gloire, au comble des prospérités! C'était celui-la qui était demeuré impuni; ce fut

celui-là que je résolus de frapper.

» Yous me direz que les homines qui portent sceptre et couronne ne sont justiciables que de Dieu; mais parfois Dieu semble oublier. » C'est aux hommes alors de se souvenir; je me suis sonyenn, voilà tout. Seulement, l'ignorais que l'empereur portàt sous ses habits une cotte de mailles. Lui aussi se souvenait!— Yous avez voulu savoir qui J'étais, et pourquoi J'avais commis ce crime. Le suis Odoardo Maraviglia, et J'ai voulu tuer l'empereur, parce qu'il a fait nuitanument assassiner mon père, et mourir de fatigue et de faim ma mère et ma sœur!

» J'ai dit. Maintenant, monseigneur, vous savez la vérité. J'ai voulu tuer, je mérite d'être tué; mais je suis gentilhomme.

et je réclame la mort d'un gentilhomme.

Emmanuel-Philibert inclina la tête en signe d'assentiment.

— C'est juste, dit-il, et votre demande vous sera accor-

dée. Désirez-vous rester libre jusqu'à l'heure de l'exécution? J'entends, par *rester libre*, ne pas être lié.

- Que faut-il faire pour cela?

- Me donner votre parole de ne pas essayer de fuir.

- Vous l'avez déjà.

- Me la renouveler, alors.

— Je vous la renouvelle; seulement, hâtez-vous... Le crime est public, l'aveu est complet. A quoi bon me faire attendre?

— Ce n'est point à moi de fixer l'heure de la mort d'un homme. Il sera fait sur ce point selon le bon plaisir de l'empereur Charles-Ouint.

Puis, appelant le sergent :

Conduisez monsieur à une tente particulière, dit Emmanuel, et que rien ne lui manque i Une seule sentinelle suffira pour le garder : j'ai sa parole de gentilhomme. Allez! Le sergent sortit, emmenant le prisonnier.

Emmanuel-Philibert le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il fût sorti de sa tente.

Alors, comme il crut entendre un faible bruit derrière lui,

Leona se tenaît debout au seuil du second compartiment, dont la tapisserie était retombée derrière elle.

C'était le bruit qu'avait fait cette tapisserie en retombant qui avait attiré l'attention d'Emmanuel-Philibert.

Leona avait les mains jointes; son visage portait la trace des larmes qu'elle venait sans donte de verser au récit du prisonnier.

- Oue veux-tu ? demanda lo prince.
- Jo veux te dire, Emmanuel, répondit Leona, je veux te dire qu'il est impossible que cet homme meure!

Le visage d'Emmanuel-Philibert se rembrunit.

— Leona, dit le prince, tu n'as pas réfléchi a ce que tu

demandes. Ce jeune homme a commis un crime horrible, sinon par le fait, du moins par l'intention.

— N'importe, dit Leona en jetant ses deux bras au con du

— N'importe, dit Leona en jetant ses deux bras au con du prince, jo te répète que ce jeune homme ne mourra pas!

 L'empereur prononcera sur son sort, Leona. Ce que je puis faire, la seule chose que je puisse faire même, c'est de tout rapporter à l'empereur.

— Et moi, je te dis, mon Emmanuel, que, lorsque l'empereur condamnerait ce jeune homme au dernier supplice, tu obtiendrais sa grâce, n'est-ce pas?

Leona, tu me crois sur l'empereur un pouvoir que je n'ai pas. Il faut que la justice impériale suive son cours. Si elle condamne...

— Dût-elle condamner, il faut qu'Odoardo Maraviglia vive, entends-tu bien? Il le faut, mon Emmanuel bien-aimé!

- Et pourquoi cela le faut-il?

Parce que, reprit Leona, parce que c'est mon frère!...
 Emmanuel jeta un cri d'étonnement.

Cette femme mourante de faigne et de faim au bord de la Sésia, eet enfant gardant obstinément le secret de sa naissance et de son.soxe, ce page refusant le diamant de Charles-Quint, tout lui était expliqué par ces trois mots que Leona venait de laisser échapper sur Odoardo Maraviglia: « C'est mon frère! »

## XIII

#### LE DÉMON DU MIDI.

En même temps que la scène que nous venons de raconter se passait sous la tente d'Emmanuel-Philibert, un grand événement, annoncé par les fanfares des trompettes et les vivat des soldats, mettait en rumeur tout le camp impérial.

Une petite troupe de cavaliers avait été signalée du côté de Bruxelles; on avait envoyé des coureurs au-devant de cette troupe, et les coureurs étaient revenus au galop, faisant de grands signes de joie, et annonçant que le chef de la cavalcade n'était autre que le fils unique du très-augusto compereur, Philippe, prince d'Espagne, roi de Naples, et mari de la reine d'Angleterre.

Au bruit des fanfares, aux vivat des premiers qui apercurent le prince, chacun sortit des tentes et se précipita sur

le passage de l'auguste arrivant.

Philippe était monté sur un beau cheval blanc qu'il maneuvrait avec assez de grâce. Il était vétu d'un manueur violet et d'un pourpoint noir, — double couleur de deuil chez les rois, — de trousses violettes comme le manteau, chaussé de grandes bottes de buffle, et coiffé d'un petit toquet noir, comme on les portait à cette époque, entouré vers sa coiffe d'une torsade de soige et orné d'une plume noire.

Il avait au cou le collier de la Toison d'or.

Cétait alors un homme de vingt-buit ans, de taille moyenne, plutôt gras que maigre, aux joues un peu bouf-fles, garnies d'une barbe blonde, à la bouche serrée, rarement souriante, au nez droit, aux yeux tremblants sous leurs pauplières comme ceux des lièrres. Quoiqu'il fût plutôt beau que laid, l'ensemble de sa physionomie n'avait rien de sympathique, et l'en comprenait que, sous ce front plissé avant l'âge, il s'agitait plus de sombres que de riantes pensées.

L'empereur avait une grande tendresse pour lui. Comme il avait aimé sa mère, il aimait son fils; mais, au moment où une caresse alluit rapprocher leurs deux cours, il avait toujours senti celui du prince d'Espagne enveloppé de cette couche de glace qui n'avait jamais fondu dans aucun em-

brassement.

Parfois, quand il y avait longtemps qu'il n'avait vn son fils, quand il avait perdu des yeux la pensée cachée derrièro le regard trouble et clignotant du jeune prince, il s'inquiétait de quel côté le ténébreux mineur, éternellement occupé d'intrigues souterraines, menait la sape de son ambition. Était-ce contre leurs ennessis communs? était-ce contre luimême? Et, dans le doute de son cœur, il laissait alors échapper de ces terribles paroles comme il en avait dit, le main même, à Emmanuel-Philibert, à propos du prisonnier.

La naissance du jeune prince avait été sombre comme devait être sa vie. Il y a de lugubres aurores qui se reflétent sur toute une journée. L'empereur avait reçu la novelle de sa naissance, qui avait cu lieu le mardi s'i ma'éty, en même temps que celle de la mort du connétable de Bourbon, du sac de Rome et de la captivité du pape Clément VII. Toute réjouissance avait done été défendue à l'occasion de cette naissance, de peur qu'elle ne fit contraste avec le deuil de la chrétienté.

Un an après seulement, le royal rejeton avait été reconnu prince d'Espagne. Alors, il y avait en de grandes fêtes; mais l'enfant, qui, devenu homme, devait faire verser tant de larmes. l'enfant, pendant ces fêtes, n'avait fait que pleurer.

Il venait d'atteindre sa seizième année, lorsque l'empereur, voulant essayer de lui à la guerre, le chargea de faire lever aux Français, commandés par le dauphin, le siège de Perpignan; mais, pour qu'il ne courôt risque d'auenn éche dans cette entreprise, on l'avait fait accompagner de six grands d'Espagne, de quatorze barons, de huit cents gentilshommes, de deux mille chevaux et de cinq mille hommes de pied.

Contre un pareil renfort de troupes fraîches, il n'y avait rien à faire. Les Français levèrent le siége, et l'infant d'Espagne débuta dans la carrière militaire par une victoire.

Mais, d'après le compte qu'il s'était fait rendre de cette campagne, l'empereur Charles-Quint avait facilement re-connu que les instincts de son fils n'étaient point belliqueux; il avait donc réservé pour lui-même les hasards de la guerre et les diverses fortunes des batailles, laissant à l'héritier de sa puissance l'étude de la politique, pour laquelle il semblati plus spécialement né.

A seize ans, le jeune prince avait fait de tels progrès dans ee grand art du gouvernement, que Charles-Quint n'hésita point à le nommer gouverneur de tous les royaumes d'Espagne.

En 1543, il avait épousé doña Maria de Portugal, sa cou-

sine germaîne, née dans la même année que lui, le même jour que lui, et à la même heure que lui.

Il avait eu un fils, don Carlos, héros d'une lamentable histoire et de deux ou trois tragédies. Ce fils était né en 1545.

Eofin, en 1548, Philippe avait, pour visiter l'Italie, quitté Barcelone au mileu d'une effroyable tempête qui avait dispersé la flotte de Doria, et l'avait forcée de rentrer momentanément dans le port; puis, avec un vent contraire, il avait enté de nouveau le voyage, avait abordé à Gênes, de Gênes avait gagné Milara, exploré le champ de bataille de Pavie, s'était lait moutrer la place même où François le vait mesure dos yeux la profendeur du fossé où avait faills sensevelir la monarchie française; puis, toujours silencieux et tacitorne, il avait quitté Milan, traversé l'Italie centrale, et était venu rejoinder l'empereur à Worms.

Alors Charles-Quint, Flamand de naissance et de cœur, l'avait présenté à ses compatriotes de Namur et de Bruxelles.

A Namur, Emmanuel-Philibert l'avait reçu et lui avait fait les honneurs de la ville. Les deux cousins s'étaient embrassés teudrement en se rencontrant; puis Emmanuel lui avait donné le spectacle d'une petite guerre, à laquelle, bien entendu, Philippe n'avait pris aucune part.

Les étes ne furent pas moins somptueuses à Bruxelles qu'à Namur. Sept cents princes, barons et gentilshommes, vinrent recevoir hors des portes l'héritier de la plus grande monarchie du monde. Puis, cet héritier bien vu, bien reconnt cen des le serves de l'exerces et l'exerces per l

connu, son père le renvoya en Espagne.

Emmanuel-Philibert l'accompagna jusqu'à Genes. — Ce fut pendant ce voyage que le prince de Piémont vit pour la der-

nière fois son père.

Trois ans après le retour de Philippe en Espagne, le roi Edouard VI d'Angleterre était mort, laissant la couronne à sa sœur Marie, fille de Catherine, cette tante de l'empereur que l'empereur ainniat tant, qu'il avait appris l'anglais, disait-il, rien que pour lui parler.

La nouvelle reine était pressée de choisir un mari : elle avait, quarante-six ans; par consequent, pas de temps à perdre. Charles-Quint proposa son fils Philippe.

Philippe était devenu veuf de cette charmante deña Maria de Portugal, qui n'avait vécu que l'âge des fleurs. Quatre jours après la naissance de don Carlos, les femmes de la reine, curieuses de voir un magnifique auto-da-fé de Inquenots, avaient laissé la nouvelle accouchée seule, en face d'une table couverte de fruits. Ces fruits, on avait défendu à la maled d'en manger. Fille d'Éve sur tous les points, la pauvre princesse désobéit à la recommandation : elle se leva, morti, à belles et jeunes dents, non pas dans une pomme, mais dans un melon, et, vingt-quatre heures après, elle était morte!

Rien n'empêchait donc l'infant don Philippe d'épouser Marie Tudor, de lier l'Angleterre à l'Espagne, et, entre l'île du Nord et la péninsule du Midi, d'étouffer la France.

C'était le grand but de cette union.

Philippe avait deux concurrents à la main de sa cousine : Le cardinal Polus, cardinal sans être prêtre, — fils de Georges, duc de Clarence, frère d'Édouard IV; — cousin, par conséquent, de la reine au même degré à peu près que Philippe;

Et le prince de Courtenay, neveu de Henri VIII; par conséquent, aussi proche parent que les deux autres de la reine

Marie.

Charles-Quint commença par s'assurer l'appui de la reine Marie elle-mème, et, sûr de cet appui, qu'il avait conquis par l'influence du père Henri, confesseur de la royale veuve, il n'hésita point à agir.

La princesse Marie était ardente catholique. Le titre de la sanglante Marie, que les uns après les autres lui ont donné

tous les historiens d'Angleterre, en fait foi-

L'empereur commença donc par écarter d'elle le prince de Courtenay, jeune bomme de trente-deux ans, beau comme un ange, brave comme un Courtenay, en l'accusant d'être un protecteur passionné de l'hérésie; et, en esse, la reine Marie remarqua que ceux de ses ministres qui lui consellaient ce mariage étaient ceux qu'elle regardait comme entachés de cette fausse religion dont son père, Honti VIII, pour n'avoir plus rien à faire désormais avec les évêques de Rome, comme Il les appleair, s'était déclaré le pape.

Ce point bien arrêté dans l'esprit de la reine, le prince de

Courtenay n'était plus à craindre,

Restait le cardinal Polus, peut-être moins brave que Cour-

tenay, mais aussi beau que lui, et, à coup sûr, plus fort politique, élevé qu'il avait été à l'école des papes.

Le cardinal Polus était d'autant pius à craindre qu'avant d'être couronnée, Marie Tudor, avec ou sans intention, avant écrit au pape Jules III pour qu'il lui envoyàt le cardinal Polus en qualité de légat apostolique, afin que celui-ci travall lat avec elle à la sainte œuvre du rétablissement de la religion. Par bonheur peur Charles-Quint, le pape, qui savait eu Polus avait eu à souffrir sous Henri VIII, et quels dangers il avait courus, hésita à envoyer tout d'abord, au milleu de la fermentation qui régnait en Angeletrer, un prélat de cette considération. Il le fit done précéder par Jean-François Commendon, maitre de la chambre. Mais c'était Polus, et non Commendon, que Marie avait demandé; elle renvoya ce dernier, le priant de presser la venue du cardinal.

Polus partit; mais l'empereur avait ses espions à Rome; il tut informé de ce départ, et, comme le légat à latere deviat traverser l'Allemagné, et passer par Inspruek, Charles Quint donna l'ordre à Mendoza, qui commandait un corps de cavalerio dans cette ville, d'arrêter le cardinal Polus au passage, sous prétexte qu'il était trop proche parent de la reine pour lui donner des conseils désintéressés dans l'affaire de son mariare avec l'infant don Philippe.

Mendoza était un vrai capitaine comme il en faut aux princes en pareilles circonstances. Il ne connaissait que sa consigne. Sa consigne était d'arrêter le cardinal Polos; il l'arrêta et le retint prisonnier jusqu'à ce que les articles du contrat de mariage entre Philippe d'Espagne et Marie d'Augleierre fussent signés.

Ces articles signés, on le relâcha. Polus prit son parti en homme de seus, et remplit sa charge de légat à latere, nonseulement auprès de Marie, mais encore près de Philippe.

Un des articles portait que Marie Tudor, reine d'Angleterre, ne pouvait épouser qu'un roi. Ce n'était point un embarras pour Charles-Quint: il fit son fils Philippe roi de Naples.

Ce succès consola un peu l'empereur, attristé des deux échecs qu'il venait d'éprouver, l'un à Inspruck, où, surpris la nuit par le duc Maurice, il s'était enfui si précipitamment, qu'il ne s'était pas aperçu qu'il avait mis son baudrier, oubliant son épée; l'autre devant Metz, dont il avait été forcé de l'ever le siége en laissant, dans les boues d'un dégel, ses canons, ses caissons, son matériel de guerre et le tiers de son armée.

- Oh! s'était-il écrié, la fortune me revient donc!

Enfin, le 24 juillet 1554, c'est-à-dire neuf mois avant l'époque où nous sommes arrivés, le jour même de la fête de saint Jacques, protocteur de l'Espagne, Marie d'Angleterre avait été unie à Philippe II. Celle qu'on pouvait appeler la Tigresse du Nord avait épousé celui qu'on devait appeler le Démon du Midi.

Philippe était parti d'Espagne, accompagné de vingt-denx bannens de guerre, montés par six mille hommes. Mais, avant d'entrer dans le port de Hampton, il avait renvoyé tous ces vaisseaux, afin de n'aborder en Angleterre qu'avec ceux que la reine Marie, sa fiancée, avait expédiés au-devant de lui.

Ceux-ci étaient au nombre de dix-huit. Ils étaient précédés du plus grand vaisseau que les Anglais eussent jamais construit, et qui avait été lancé à la mer en cette occasion.

Ces vaisseaux s'avancèrent à la rencontre du prince d'Espagne jusqu'à trois lieues dans la haute mer, et, là, au milieu des décharges d'artillerie, au roulement des tambours, aux fanfares des clairons, Philippe passa de son bàtiment sur celud que lui envoyait sa fiancée.

Il étaitsuivi de soixante genülshommes, dont douze étains grands d'Espagne; quatre d'entre eux, l'amirante de Castille, le duc de Médina-Cœli, Ruy Gomez de Silva et le duc d'Albe avaient chacun quarante pages et valets. « Enfin, on compta, chose merveilleuse, et qui ne s'était jamais vue, dit Gregorio Leti, historien de Charles V, que ces soixante seigneurs avaient entre eux douze cent trente pages et estafiers. »

Les épousailles eurent lieu à Wincester. Ceux qui voudront savoir comment la reine Marie Tudor vint au-devant de son fiancé, de quelle robe elle était vêtue, de quelle garure elle était ornée, de quelle forme était l'amphitheâtre surmonté de deux trônes qui attendaient les deux époux; ceux qui voudront pénétrer plus avant encore, et comaître la manière dont la messe fut célébrée, celle dont on se mit à table, celle enfin dont Leurs Majestés « se levèrent si adroitement de table, que, quoiqu'il y eût devant elles quantité de seigneurs et de dames, elles disparurent par une fausse porte et se retirèrent dans leur chambre, » trouveront ces détails, et bien d'autres encore, dans l'historien que nous venons de citer.

Quant à nous, si intéressants et surtopt si pittoresques que soient ces détails, ils nous meneraient trop loin, et nous reviendrons au roi d'Angleterre et de Naples, Philippe II, qui, après neuf mois de mariage, reparaissait sur le continent, et, an moment où l'on s'v attendait le moins, venait, comme nous l'avons dit, d'apparaître aux barrières du camp, salué par le roulement des tambours, par les fanfares des trompettes, et par les vivat des soldats allemands et espagnols qui lui faisaient cortége.

Charles-Quint avait été prévenu un des premiers de l'arrivée inopinée de son fils, et, joyeux de ce que Philippe n'eût (cela paraissait ainsi du moins) aucun motif de lui cacher sa présence dans les Flandres, puisqu'il le venait trouver dans son camp, il fit un effort, et, appuyé sur le bras d'un de ses officiers, il se traîna jusqu'à la porte de sa tente.

Il y était à peine, qu'il aperçut don Philippe s'avançant vers lui avec cris, tambours et trompettes, comme s'il était déià le maître et seigneur.

- Allons, allons, murmura Charles-Ouint, Dieu le veut!

Mais, des qu'il aperçut son père, Philippe arrêta son cheval et mit pied à terre; puis, s'approchant, les bras tendus, la tête découverte et inclinée, il se jeta aux pieds de l'empereur.

Cette humilité chassa tonte manyaise pensée de l'esprit de Charles-Ouint.

Il releva Philippe, le serra dans ses bras, et, se retournant vers ceux qui avaient fait cortége au prince :

- Merci, messieurs, dit-il, d'avoir deviné la joie qu'allait me causer la présence de mon fils bien-aimé, et de me l'avoir annoncée d'avance par vos cris et vos vivat!

Pais, à son fils :

- Don Philippe, dit-il, il y a près de cinq ans que nous ne nous sommes vus; venez! nous devons avoir bien des choses à nous dire.

Et, saluant toute cette foule, soldats et officiers assemblés devant sa cente, il s'appuya au bras de son fils, et rentra dans le pavillon aux cris mille fois répétés de « Vive le roi d'Angleterre l » et « Vive l'empereur d'Allemagne l » de « Vive don Philippe! » et « Vive Charles-Quint!

En effet, comme l'avait présumé l'empereur, Philippe et

lui avaient bien des choses à se dire.

Et, cependant, après que Charles-Quint se fut assis sur le divan, et que, refusant l'honneur de s'asseoir aux côtés de son père, Philippe se fut assis sur une chaise, il se fit un instant de silence.

Ce fut Charles-Quint qui rempit le premier ce silence, que Philippe gardait peut-être par respect pour son père.

— Mon fils, dit l'empereur, il ne fallait pas moins que votre chère présence pour dissiper la mauvaise impression qu'ont produite sur moi les nouvelles recues aujourd'hui.

L'une de ces nouvelles, et la plus fatale de toutes, m'est déjà connue, comme vous pouvez le voir à mon habit, mon père, répondit Philippe; nous avons eu le malheur de perdre, vous une mère, moi une aieule!

- Vous avez appris cette nouvelle en Belgique, mon fils?

Philippe s'inclina.

— En Angleterre, sire; nous avons avec l'Espagne des communications tout à fait directes, tandis que le courrier que Votre Majesté a reçu a dû être force de venir, par terre, de Gênes ici, ce qui l'aura retardé.

 En effet, dit Charles-Quint, cela doit être ainsi; mais, à part ce sujet de douleur, mon fils, j'en ai un autre d'in-

quiétude.

— Votre Majesté voudrait-elle parler de l'élection du pape Paul IV et de la ligue qu'il a proposée au roi de France, et qui doit être signée à cette heure?

Charles-Quint regarda don Philippe avec étonnement.

— Mon fils, dit-il, est-ce encore un vaisseau anglais qui vous a aussi bien renseigné que vous l'êtes? Le trajet est cependant long de Civita-Vecchia à Portsmouth!

Non, sire, la nouvelle nous est arrivée à travers la France : de là vient que j'ai pu la connaître avant vous. Les passages des Alpes et du Tyrol sont encore encombrés de neige et ont relardé votre messager, tandis que le nôtre est venu tout droit d'Ostic à Marseille, de Marseille à Boulogne, et de Boulogne à Londres.

Charles-Quint fronça le soureil; il avait cru longtemps qu'il était de son droit d'être informé le premier de tout grave événement qui se passait en ce monde, et voità que son fils, non-seulement avait connu avant lui la mort de la reine Jeanne et l'élection de Paul IV, mais encore lui annonçait une chose qu'il ignorait, c'est-à-dire la ligue signée entre Henri II et le nouveau nape.

Mais Philippe ne parut pas remarquer l'étonnement de son père.

— Au reste, continua-t-il, toutes les mesures étaient si bien prises par les Caraffa et leurs partisans, que le traité été envoyé au roi de France pendant le conclave. Cetal explique la hardiesse avec laquelle, après avoir pris Marienbourg, llenri II a marché sur Bouvines et sur Dinant, dans le but, sans doute, de vous couper la retraite.

— Oh! oh! fit Charles-Quint, est-il donc aussi avancé que vous le dites, et serais-je menacé d'une nouvelle surprise dans le genre de celle d'Inspruck?

- Non, dit Philippe, car, je l'espère, Votre Majesté ne refusera pas de conclure une trève avec le roi Henri II.

— Par mon âme! s'écria l'empereur, je serais bien fou si je la refusais, et même si je ne la proposais pas!

— Sire, dit Philippe, cette trêve proposée par vous rendrait le roi de France trop orgueilleux. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée, la reine Marie et moi, de nous mottre à cette œuvre dans l'intérêt de votre dignité.

- Et tu viens me demander mon autorisation pour agir? Soit! agis, ne perds pas de temps, envoie en France les plus adroits ambassadeurs; ils n'y arriveront jamais assez tôt.

— C'est ce que nous avons pensé, siré, et nous avons, en réservant à Votre Majesté toute liberté de nous démentir, envoyé le cardinal Polus au roi Henri, pour lui demander une trêve.

Charles-Quint secoua la tête.

— Il n'arrivera pas à temps, dit-il, et Henri sera à Bruxelles avant que le cardinal Polus soit débarque à Calais.

- Aussi le cardinal Polus était-il venu par Ostende, et a-t-il joint le roi de France à Dinant.

 Si habile négociateur qu'il soit, dit Charles-Quint avec un soupir, je doute qu'il réussisse dans une pareille négociation.

— Je suis alors tout heureux d'annoncer à Voire Majesté qu'il a réussi, dit Philippe. Le roi de France accepte, sinon une trêve, du moins une suspension d'armes pendant laquelle se régleront les conditions de cette trêve. Le monastère de Vocelles, près Cambrai, a été choisi par lui comme le lieu des conférences, et le cardinal Polus, en vemant m'annoncer à Bruxelles le résultat de sa mission, m'a dit qu'il n'avait pas cru devoir faire de difficulté sur ce point.

Charles-Quint regarda don Philippe avec une certaine admiration: celoi-ci, le plus humblement du monde, venait de lui annoncer l'heureux dénoûment d'une négociation que lui, Charles-Quint, regardait comme impossible,

- Cette trêve, dit-il, quelle serait sa durée?

- Réelle, ou convenue?

Convenue.
Cinq ans, sire!

- Et réelle?

— Celle qu'il plairait à Dieu!

— Et combien de temps, don Philippe, croyez-vous qu'il plairait à Dieu qu'elle durât?

— Mais, dit le roi d'Angleterre et de Naples avec un imperceptible sourire, le temps qu'il faudrait pour que vous puissiez tirer d'Espagne un renfort de dix mille Espagnols, et pour que je pusse vous envoyer d'Angleterre un secours de dix mille Anglais.

— Mon fils, dit Charles-Quint, cette trêve était mon vœu le plus cher, et... et, comme c'est vous qui l'avez obtenue, eh bien, je vous promets que c'est vous qui la tiendrez ou

qui la romprez, selon votre plaisir.

— Je ne comprends pas ce que veut dire l'auguste empereur, dit Philippe, dont la puissance sur lui-même ne put aller jusqu'à empêcher ses yeux de lancer un éclair d'espérance et de convoitse.

Il venait d'entrevoir, presque à la portée de sa main, le sceptre de l'Espagne et des Pays-Bas, et, qui savait? peutêtre la couronne impériale. Huit jours après, une trêve était signée en ces termes :

« Il y aura îrêvé pour cinq ans, tant par mer que par terre, de laquelle jouirontégalement tous les peuples, États, royaumes et provinces tant de l'empereur que du roi de France et du roi Philippe.

» Pendant tout cet espace de temps de cinq ans, il  $\bar{y}$  aura suspension d'armes, et, cependant, chacun de ces potentats gardera tout ce qu'il a pris durant tout le cours de la

guerre.

» Sa Saînteté Paul IV est comprise dans cette trêve. »

Philippe présenta lui-même le traité à l'empereur, qui jeta un regard presque effrayé sur le visage impassible de son fils.

Il ne manquait plus à ce traité que la signature de Charles-Quint.

Charles-Quint signa.

Puis, lorsque, avec une peine infinie, il eut trace les sept lettres de son nom:

— Sire, dit-il, donnant pour la première fois ce titre à son fils, retournez à Londres, et tenez-vous prêt à revenir à Bruxelles à mon premier commandement.

## XIV

OU CHARLES-QUINT TIENT LA PROMESSE FAITE A SON FILS BON PHILIPPE.

Le vendredi 25 octobre de l'année 1555, il y avait grande affluence dans les rues de la ville de Bruxelles, non-seulement du peuple de la capitale du Brabant méridional, mais encore de celui des autres États flamands de l'empereur Charles-Quint.

Toute cette foule se pressait vers le palais royal, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui alors s'élevait en haut de la ville vers le sommet du Caudenberg.

C'est qu'une grande assemblée, dont on ignorait encore

la cause, avait été convoquée par l'empereur, et, déjà re-

mise une fois, devait avoir lieu ce jour-là.

A cet effet, l'intérieur de la grande salle avait été oiné et tapissé à l'occident, c'est-à-dire du côté des barrières, et l'on y avait dressé une espèce d'échafaud de six à sept degrés, couvert de magnifiques tentures, et surmonté d'un dais aux armes impériales abritant trois fauteuils yides, mais évidemment destinés, celui du milieu à l'empereur, celui de droite au roi don Philippe, arrivé depuis la veille, celui de gauche à la reine douairière de Hongrie, Marie d'Autriche, sœur de Charles-Ouint.

Des bancs placés parallèlement accompagnaient ces trois fauteuils, et formaient avec eux une sorte d'hémicycle.

D'autres sièges étaient rangés en face de l'estrade, comme le sont, dans une salle de spectacle, les banquettes en face du théâtre.

Le roi Philippe, la reine Marie, la reine Éléonore, veuve de François ler, Maximilien, roi de Bohême, Christine, duchesse de Lorraine, avaient pris leurs logements au palais.

Charles-Quint seul avait continué d'habiter ce qu'il appelait sa petite maison du Parc.

A quatre heures de l'après-midi, il quitta cette petite maison. monta sur une mule dont la douce allure le faisait moins souffrir que tout autre moyen de locomotion. Quant à aller à pied, il n'y fallait pas songer : les accès de goutte avaient redoublé de violence, et l'empereur ne savait même pas s'il pourrait marcher du seuil de la porte à l'échafaud de la grande salle, ou si l'on ne serait pas obligé de le porter pendant ce faible parcours.

Rois et princes suivaient à pied la mule de l'empereur.

L'empereur était vêtu de la chape impériale, toute de drap d'or, et sur laquelle retombait le grand cordon de la Toison. Il avait la couronne sur la tête; mais on portait devant lui, sur un coussin de velours rouge, le sceptre que sa main n'avait plus la force de soutenir.

Les personnages qui devaient occuper les bancs placés aux deux côtés des fauteuils, et en face de l'estrade, avaient été d'avance introduits dans la salle.

C'étaient, à droite des fauteuils, les chevaliers de la Toison, assis sur un banc tapissé.

Sur le banc de gauche, tapissé pareillement, c'étaient les princes, les grands d'Espagne et les seigneurs.

Derrière ceux-ci, c'étaient, sur d'autres bancs non tapissés, les trois conseils : le conseil d'État, le conseil privé et le conseil des finances.

C'étaient enfin, sur d'autres bancs placés en face, d'abord les états du Brabant, puis les états de Flandre, puis chacundes autres états selon le rang qu'il devait tenir.

Des galeries régnant tout autour de la salle étaient, depuis le matin, encombrées de spectateurs.

L'empereur entra vers quatre heures un quart; il était appuyé sur l'épaule de Guillaume d'Orange, surnommé plus tard le Taciturne.

Près de Guillaume d'Orange marchait Emmanuel-Philibert, accompagné de son écuyer et de son page.

De l'autre côté, avant rois et princes, à quelques pas à la droite de l'empereur, venait un homme de trente à trentecinq ans, incomu à tout le monde, et qui paraissait aussiétonné de se trouver là que les spectateurs paraissaient étonnés de l'y voir.

C'était Odoardo Maraviglia, que l'on avait tiré de sa prison, revêtu d'un magnifique costume, et conduit à cette place sans qu'il sût où il allait, ni ce qu'on voulait de lui.

A l'apparition de l'empereur et de cette suite auguste qu'il menait derrière lui, chacun se leva.

L'empereur Charles-Quint s'avança sur l'échafand, marchant à grand'peine, tout soutenu qu'il était. On pouvait voir facilement qu'il lui fallait un suprême courage, et surtout une grande habitude de la souffrance, pour ne pas jeter un cri à chaque pas qu'il faisait.

Il s'assit, ayant don Philippe à sa droite et la reine Marie à sa gauche.

Puis, sur un signe de lui, chacun en fit autant, hormis, d'un côté, le prince d'Orange, Emmanuel-Philibert et les deux personnes qui formaient sa suite, et, de l'autre, Odoardo Maraviglia, qui, libre, revêtu, comme nous l'avons dit, de magnifiques habits, promenait sur ce spectacle un regard étonné.

Quand tout le monde fut assis, l'empereur fit signe au conseiller Philibert Brussellius de prendre la parole.

Chacun attendait avec anxiété. Le seul visage de Philippe demeurait calme et impassible. Son œil voile semblait ne rien voir: à peine devinait-on que le sang circulait sous cet épiderme pâle et inanimé. L'orateur expliqua en pea de mots que les rois, princes, grands d'Espagne, chevaliers de la Toison d'or, membres des états de Flandre présents dans la salle, y avaient été convoqués pour assister à l'abdication de l'empereur Charles-Quint en faveur de son fils don Philippe, qui, à partir de ce moment, lui succédait dans ses titres de roi de Castille, de Léon, de Grenade, de Navarre, d'Aragon, de Naples, de Sicile, de Majorque, des îles, indes et terres de la mer Océane et Atlantique, et dans ceux d'archiduc d'Autriche, de duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Luisbourg, de Luxembourg, de Ouelières; de comte de Flandre, d'Artois et de Bourgogne; de palatin de Hainaut, de Zélande, de Hollande, de Feurette, de Haguenau, de Namur, de Zutphen; enfin dans ceux de prince de Zwane, de marquis du Saint-Empire, de seigneur de Frise, de Salmi, de Malines, et des cités, villes et pays d'Utrecht, d'Overyssel et de Græningen.

La couronne impériale était réservée à Ferdinand, déjà

roi des Romains.

A cette réserve seulement, une pâleur livide passa sur le visage de don Philippe, et un léger tremblement fit frissonner les muscles de ses joues.

Cette abdication, qui suspendait d'étonnement toutes les haleines, fut attribuée par l'orateur au désir que l'empereur avait de revoir l'Espagne, qu'in avait pas vue depuis douze ans, et surtout aux souffrances que lui faisait endurer la goutte, souffrances qui s'augmentalient encore do la rigueur du climat des Flandres et de la Germanie.

Il achevait en priant, au nom de l'empereur, les états de Flandre de prendre en bonne part cette cession qu'il

faisait d'eux à son fils don Philippe.

Ce discours prononcé, et ayant adjuré Dieu, en forme de péroraison, de vouloir bien garder toujours l'auguste empereur sous sa protection et sauvegarde, Philibert Brussellius se tut et reprit sa place sur son siége.

Alors, l'empereur se leva à son tour; il était pâle, et la sueur de la souffrance humectait son visage; il voulait parler et tenait à la main un papier sur lequel était écrit son discours, pour le cas où la mémoire lui manquerait.

Au premier signe qu'il manifesta du désir qu'il avait de parler, l'immense rumeur qui vait parcouru la salle à la fin du discours du conseiller Brussellius cessa comme par enchantement, et, si fable que fitt la voix de l'empereur, du moment où il ouvrit la bouche, on ne perdit pas un mot de ce qu'il disait. Il est vrai qu'au fur et à mesure qu'il avançait dans son discours, et que, jetant un regard sur sa vie passée, il rappelait ses travaux, ses dangers, ses actions, ses desseins, sa voix s'élevait, son geste grandissait, son cell prenait une animation singulière, et son accent retrouvait de ces intonations solennelles comme en ont les dernières paroles des mourants.

« Chers amis, dit-il (1), vous venez d'entendre les motifs pour lesquels je me suis décidé à résigner le sceptre et la couronne aux mains du roi mon fils. Laissez-moi ajouter quelques paroles qui rendront encore plus claires à vos reux ma résolution et ma pensée. Chers amis, plusieurs de ceux qui m'écoutent aujourd'hui doivent se souvenir qu'il y a en juste quarante ans, le 5 de janvier dernier, que mon aieul l'empereur Maximilien, de glorieuse mémoire, m'âlf-anchit de sa tutelle, et, dans cette même salle, ici, à cette même heure, lorsque je comptais à peine quinze ans, me rendit maitre de tous mes droits. L'année suivante, le roi Ferdinand le Catholique, mon grand-père maternel, étant mort, je ceignis la couronne, n'étant âgé que de seize ans.

» Ma mere vivait; mais, tonte vivante et jeune encore qu'elle était, elle avait en, comme vous le savez, l'esprit tellement frappé de la mort de son époux, qu'elle ne se trouva point en état de régir par elle-même les royaumes de ses père et mère, et qu'il me fallut, à dix-sept ans, commencer mes voyages à travers les mers pour aller prendre possession du royaume d'Espagne. Enfin, lorsque mon aieul l'empereur Maximillen mourut, il y a trente-six ans, — J'en avais

<sup>(4)</sup> Nous n'avons rien changé au discours de l'empereur, que nous empruntons à une publication faite en 4830, à Bruxelles, par l'honorable et savant conservateur adjoint des archives du royaume, M. L.-P. Gachlard.

dix-neuí alors, — j'osal briguer la couronne impériale qu'il avait portée, non point par envie de dominer sur un plus grand nombre de pays, mais pour veiller plus efficacèment au salut de l'Allemagne, de mes autres royaumes, et surtout de mes Flandres bien-aimées. C'est à cet effet que j'ai entrepris et achevé tant de voyages; comptons-les, et vous serez vous-mêmes étonnés de leur nombre et de leur étendue.

» J'ai passé neuf fois dans la haute Allemagne, six fois en Espagne, sept fois en Italie, dix fois en Belgique, quatre fois en France, deux fois en Angleterre et deux fois en Afrique; ce qui fait en tout quarante voyages ou expéditions.

» Et, dans ces quarante voyages ou expéditions, ne sont point comprises les courses de moindre importance que j'ai faites pour visiter des iles ou des provinces soumises.

» Pour accomplir celles-ci, j'ai traversé huit fois la mer Méditerrance, trois fois celle de l'Occident, que je m'apprête

à franchir aujourd'hui pour la dernière fois.

» Je passe sous silence mon voyage à travers la France, que j'ai accompli venant d'Espagne et allant aux Pays-Bas, voyage que me commandaient, vous le savez, de graves motifs (i).

» J'ai été forcé, à cause de ces nombreuses et fréquentes absences, de préposer au gouvernement de ces provinces madame ma bonne sœur, la reine ici présente Or, je sais, et les différents ordres de l'État savent, ainsi que moi, com-

ment elle s'est acquittée de ces fonctions,

» J'ai, en même temps que je faisais ces voyages, soutent plusieurs guerres; toutes ont été entreprises ou acceptées contre ma volonté, et, aujoun'hui, ce qui m'afflige en vous quittant, chers amis, c'est de ne pas vous laises une paix pius stable, un repos plus assuré... Toutes ces choses ne se sont pas faites, comme vous le pensez bien, sans de longs travaux, sans de grandes fatigues, et l'on peut apprécier, à ma pâteur et à ma faiblesse, la gravité de ces fatigues, et lou lourdeur de ces travaux. Aussi, que l'on ne me croie pas si guorant de moi-même, qu'en mesurant la charge que me donnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les vévenements à la force que bleu m'avait accordonnaient les venements de la force que bleu m'avait accordonnaient les venements de la force que les venements de la fo

<sup>(1)</sup> La révolte des Gantois.

dée, je n'aic pas compris que je fusse insuffisant à la mission qui m'était donnée. Mais il me parait qu'à cause de la folie qui tenait ma mère et du jeune âge qu'ayati mon flis, c'eût été un crime de déposer avant l'heure le fardeau, si lourd qu'il fût, dont la Providence, en me donnant la couronne et le sceptre, avait chargé ma tête et mon bras.

» Cependant, quand je quittai dernièrement les Flandres pour aller en Allemagne, j'avais déjà l'intention d'accomplir le projet que j'exécute aujourd'hui; mais, voyant l'état misérable des affaires, mais me sentant un reste de forces, mais me trouvant commandé par les bouleversements qui agitaient la république chrétienne, attaquée à la fois par les Turcs et par les luthériens, j'ai eru qu'il était de mon devoir de remettre le repos à plus tard, et de sacrifier à mes peuples ce qui me restait de force et d'existence. J'étais en bon chemin d'arriver au but, quand les princes allemands et le roi de France. violant la parole donnée, me rejetèrent au milieu des troubles et des batailles. Les uns s'attaquèrent à ma personne, et faillirent me faire prisonnier à Inspruck; l'autre s'empara de la ville de Metz, qui était du domaine de l'Empire. Ce fut alors que j'accourus pour l'assiéger moi-même avec une armée nombreuse. Je fus vaincu, mon armée fut détruite, mais ce ne fut point par les hommes, ce fut par les éléments. En échange de Metz perdue, j'enlevai aux Français Thérouanne et Hesdin. Je fis plus, j'allai jusqu'à Valenciennes au-devant du roi de France, et je le contraignis de se retirer, faisant ce que je pouvais à la bataille de Renty, désespéré de ne pouvoir faire mieux.

» Mais, aujourd'hui, outre l'insuffisance que j'ai tonjours reconnue en moi, voilà que la maladie redouble et m'accable. Par bonheur, au moment où bieu m'enlève ma mère, il me donne en échange un fils en âge de gouverner. Maintenant que les forces me manquent, et que j'approche de mort, je n'ai garde de préfèrer l'amour et la passion de régner au bien et au repos de mes sujets. Au lieu d'un viellard infirme qui a déjà vu descendre dans la tombe la meilleure partie de lui-même, je vous donne un prince vigoureux et recommandable par une jeunesse et une vertu florissantes. Jurez-lui donc, à lui, cette affection et cette fidélité que yous m'aviez iurées à moi, et que vous m'aviez iurées à moi et que vous m'aviez iurées à moi, et que vous m'aviez iurées à moi et que vous m'aviez iurées à moi et que vous m'aviez iurées au comment.

lement conservées. Surtout, prenez garde que, troublant la fraternité qui doit vous réunir, les hérésies qui vous environnent ne se glissent chez vous, et, si vous voyez qu'elles poussent quelques racines, hâtes-vous de les extirper, de les mettre hors de terre, et de les jeter au loin.

» Et, maintenant, pour diré un dernier mot sur moimeme, à tout ce que j'ai déjà dit j'ajouteraj que je suis tombé dans bien des fautes, soit par ignorance dans ma jeunesse, soit par orgueil dans mon âge mûr, soit par toute autre faiblesse inherente à la nature humaine. Tontefois, je déclaro izer ou violence à qui que ce fût, ou que, lorsque violence ou injure a été faite, et que je l'ai su, je l'ai toujours réparée, comme, en face de tous, je vais le faire tout à l'heure, à l'endroit d'une des personnes ici présentes, et que je pri d'attendre la réparation avec patience et miséricorde, »

Alors, se tournant vers don Philippe, qui, à la fin de son

discours, était venu se jeter à ses pieds :

« Mon fils, dit-il, si, par ma mort seulement, vous étiez entré dans la possession de tant de royames et de provinces, j'aurais déjà, sans doute, mérité quelque chose de vous, pour vous avoir laissé un héritage si riche et augmenté par moi de tant de biens. Mais, puisque cette grande succession ne vous vient pas aujourd'hui de ma mort, mais seulement de ma volonté; puisque votre père a vonti mourir avant que son corps descendit dans la tombe, pour vous faire jouir, ini vivant, du bénéflee de sauccession, je vous demande, et j'ai le droit de vous demander cela, — je vous demande de donner aux soins et à l'amour de vos peuples tout co que vous semblez me devoir pour vons avoir avancé la jouissance de l'empire.

» Les autres rois se réjouissent d'avoir donné la vle à leurs enfans, et de leur laisser des royaumes; moi, j'ai voulu ôter à la mort la gloire de vous faire ce présent, m'imagiannt recevoir une double joie, si, de même que je vous vois vivre par moi, je vous vois régner par moi. Peu se trouveront pour lunter mon exemple, comme peu j'en ai trouvé dans les stècles passés dont les exemples fussent bons à limiter, mais au moins louerat-ton mon dessein lorsqu'on verra que vous méritez qu'on en ait fait en vous la première expé-

rience; et vous obliendrez cet avantage, mon fils, si vous conservez cette sagesse que vors avez jusqu'ei embrassée, si vous avez toujours dans l'âme la crainte du maitre souverain de toutes choses, si vous prenez la défense de la religion catholique et la protection de la justice et des lois, qui sont-les plus grandes forces et les meilleurs appuis des empres. Enfin, il me reste maintenant à souhaiter en votre faveur que vos enfants croissent si beureusement, que vous puissiez leur transporter votre empire et votre puissance librement, et sans y être autrement contraint que je ne le suis! »

En disant ces mots, soit qu'ils fussent, en réalité, la fin du discours, soit que le discours fui interrompu par l'émotion, la voix de Charles-Quint s'arrêta dans sa gorge, et, posant la main sur la tête de son fils agenouillé devant lui, il demeura nn instant immobile, muet, les larmes de ses yeux coulant abondamment et silencieusement sur ses joues.

Puis, après une minute de ce silence plus éloquent encore que le discours qu'il venait de prononcer, comme les forces semblaient près de lui manquer, il étendit la main vers sa sœur, tandis que don Philippe, se relevant de ses genoux, où il s'était courbé, lui passait, pour le soutenir, le bras autour du corps.

Alors la reine Marie tira de sa poche un flacon de cristal contenant une liqueur rose, et elle en versa le contenu dans un petit calice d'or qu'elle présenta à l'empereur.

Pendant que l'empereur buvait, chacun dans l'assemblée donna cours à son émotion. Il y avait parmi les assistants, que leur rang les étoignat ou les rapprochat du trône, peu de cœurs qui ne fussent touchés, peu de regards qui ne fussent obscurcis par les larmes.

C'était, en effet, un grand spectacle donné au monde que elui de ce souverain, de ce guerrier, de ce César qui, après quarante ans d'une puissance telle, que peu d'hommes avaient reçu la pareille de la Providence, descendait volontairement du trône, et, las de corps, accablé d'esprit, proclamait à haute voix le néant des grandeurs humaines devant le saccesseur auqueil le sa bandonnait.

Mais un spectacle plus grand encore était attendu, qui venait d'être promis par l'empereur. C'était celui d'un homme reconnaissant publiquement une faute commise, et en demandant pardon à celui auquel elle avait porté préjudice.

L'empereur comprit que c'était cela que l'on attendait, et, rappelant ses forces, il écartà doucement de lui son fils.

On vit qu'il allait parler une seconde fois, et l'on se tut,

- Chers amis, reprit l'empereur, j'ai promis tout à l'heure une réparation publique à un homme que j'avais offensé. Sovez donc tous témoins qu'après m'être vanté de ce que je crovais avoir fait de bien, je me suis accusé de ce que l'avais fait de mal.

Alors, se tournant vers cet inconnu aux magnifiques habits que chacun avait déjà remarqué :

- Odoardo-Maraviglia, dit-il d'une voix ferme, approchez. Le jeune homme à qui s'adressait cette formelle invitation pâlit, et, tout chancelant, s'approcha de Charles-Quint,

- Comte, dit l'empereur, je vous ai gravement fait tort, soit volontairement, soit involontairement, dans la personne de votre père, lequel a subi dans les prisons de Milan une mort cruelle. Souvent cet acte s'est représenté à ma mémoire avec le voile du doute. Aujourd'hui, spectre, il m'apparaît avec le linceul du remords. Comte Maraviglia, en face de tous, sous le regard des hommes et sous celui de Dieu, au moment de déposer le manteau impérial qui, depuis trente-six ans, pèse sur mes épaules, je m'humilie devant vous, et vous prie, non-seulement de m'accorder mon pardon, mais encore de le demander pour moi au Seigneur, qui l'accordera plutôt aux instances de la victime qu'aux supplications du meurtrier.

Odoardo Maraviglia jeta un cri et tomba à genoux.

- Magnifique empereur, dit-il, ce n'est pas sans raison que le monde t'a donné le nom d'Auguste. Oh! oui, oui, ie te pardonne en mon nom et au nom de mon père! Oh! oui, Dieu te pardonnera! Mais, moi, moi, auguste empereur, à qui demanderai-je un pardon que je ne m'accorde plus à moi-même?

Puis, se levant :

- Messieurs, dit Maraviglia en se tournant vers l'assemblée, messieurs, vous voyez en moi un homme qui a voulu assassiner l'empereur, et à qui l'empereur vient non-seulement de pardonner, mais encore de me demander pardon. - Roi don Philippe, ajouta-t-il en se courbant devant celui qui, à partir de ce moment, devait s'appeler Philippe II, le meurtrier se remet entre vos mains.

- Mon fils, dit Charles-Quint, à qui les forces manquaient pour la seconde fois, je vous recommande cet homme : que sa vie vous soit sacrée!

Et il retomba presque évanoui sur son fauteuil.

- O mon Emmanuel bien-aimé! dit le page du duc de Savoie en se glissant près de son maître à la faveur du mouvement qu'occasionna l'accident arrivé à l'empereur. que tu es bon! que tu es grand! et comme je te reconnais à ce qui vient de se passer!

Et, avant qu'Emmanuel-Philibert eût pu s'y opposer, le cœur gros d'émotion, les yeux pleins de larmes, Leone-Leona lui avait baisé la main avec presque autant de respect

que d'amour.

La cérémonie, un instant interrompue par l'incident imprévu que nous venons de raconter, et qui ne fut pas une des scènes les moins émouvantes de cette solennelle journée, devait reprendre son cours ; car, pour que l'abdication fut complète, après que Charles-Quint avait donné, il fallait que Philippe II acceptât.

Philippe, qui avait répondu par un signe de promesse à la recommandation que lui avait faite son père, s'inclina donc de nouveau humblement devant lui, et, en espagnol, fangue que beaucoup des assistants ne parlaient point, mais que presque tous entendaient, il dit d'une voix dans laquelle, pour la première fois peut-être, se glissait une nuance d'émotion:

- Je n'ai jamais mérité, très-invincible empereur, mon très-bon père, ni n'aurais jamais cru pouvoir mériter un amour paternel si grand, qu'il n'y en a jamais assurément eu de pareil au monde, jamais, du moins, qui ait produit de pareils effets; ce qui à la fois me couvre de confusion à l'endroit de mon peu de mérite, et me remplit de reconnaissance et de respect en face de votre grandeur. Mais, puisqu'il vous a plu de me traiter si tendrement et si généreusement par un effet de votre auguste bonté, exercez encore cette même bonté, mon très-cher père, en demeurant persuadé que je ferai, de mon côté, tout ce qui sera en mon pouvoir

afin que votre résolution en ma faveur soit généralement approuvée et agréable, m'efforçant de gouverner en sorte que les états puissent être convaincus de l'affection que j'ai toniours eue pour eux.

À ces paroles, il baisa à plusieurs reprises la main de son père, tandis que celui-ci, le pressant contre sa poitrine, lui disait :

 Je te souhaite, mon cher fils, les plus précieuses bénédictions du ciel et sa divine assistance.

Alors don Philippe appuya une dernière fois la main de son père contre ses lèvres, essuya une larme probablement absente do sa paupière, se leva, se retourna vers les états, les saitus, et, le chapean à la main, attitude dans laquelle se rouvaient tous ceux qui l'écoutient, à l'exception de l'empereur, qui était seul couvert et assis, — il prononça en français les quelques paroles suivantes, auxquelles nous conservons leur forme, pour ne point leur enlever de leur caractère.

— Messieurs, je vondrais bien que jo susse mieux parler le langage de ce pays que je ne le sais, afin de vous faire d'autant mieux entendre la bonne affection et faveur que je vous porte; mais, comme je ne le sais si bien qu'il serait nécessaire, je m'en rapportérai à l'évêque d'Arras, qui le fera pour moi.

Aussitó Antoine Perrenot de Granvelle, le même qui fut depuis cardinal, servant d'interprète aux sentiments du prince, pril la parole, vanta le zéle de don Philippe pour le bien de ses sujets, et exposa la résolution où il était de se conformer exactement aux bonnes et sages instructions que l'empereur venait de lui donner.

Puls la reine Marie, sœur de l'empereur, gonvernante, pendant vingt-six ans, des provinces des l'ays-Bas, se leya à son tour, et résigna en quelques mots dans les mains de son neveu la régence dont elle avait été chargée par son frère.

Après quoi, le roi Philippe fit le serment de maintenir les droits et priviléges de ses sujets, et tous les membres de l'assemblée, princes, grands d'Espagne, chevaliers de la Toison d'or, députés des étais, soit en leur nom, soit au nom de ceux qu'ils représentaient, lui jurierent obéissante. Ce double serment prononcé, Charles-Quint se leva, fit asseoir le roi don Philippe sur son trône, lui mit la couronne sur la tête, et dit à haute voix :

- Mon Dieu, faites que cette couronne ne soit pas pour votre élu une couronne d'épines!

Puis il fit un pas vers la porte.

Aussitot don Philippe, le prince d'Orange, Emmanuel-Philibert et les princes et seigneurs, tous tant qu'ils étaient la, s'élancèrent pour soulenir l'empereur dans sa marche; mais, lui, il fit un signe à Maraviglia, qui s'approcha en hésitant, car il ne pouvait comprendre ce que lui voulait l'empereur.

L'empereur voulait n'avoir d'autre appui dans sa retraite que celui que lui préterait ce même Maraviglia dont il avait fait mourir le père, et qui, en expiation de cette action sanglante, avait tenté de l'assassiner.

Mais, alors, comme le second bras de l'empereur retombait inerte près de lui :

— Sire, dit Emmanuel-Philibert, permettez que mon page Leone soit le second soutien sur lequel Votre Majesté so repose, et l'honneur que vous lui ferez, je me le tiendrai pour fait à moi-même.

Et il poussa Leone vers l'empereur.

Charles-Ouint regarda le page, et le reconnut.

— Ah! ah! dit-il en soulevant son bras, afin que celui-ci pht lui présenter son épaule, c'est le jeune homme au diamant... Tu veux donc te réconcilier avec moi, mon beau page?

Alors, regardant sa main, au petit doigt de laquelle seulement, à cause des douleurs qu'il éprouvait, il avait pu con-

server un anneau d'or :

— Tu auras perdu pour attendre, mon beau page, reprit-li; au lieu d'un diamant, tu n'auras que cette simple bague. Il est vrai qu'elle est à mon chiffre; ce qui te semblera, je l'espère, une compensation.

Et, tirant la bague de son petit doigt, il la passa au pouce de Leone, le pouce étant le seul doigt de cette main délicate

qui fût assez fort pour retenir l'anneau.

Puis il sortit de la salle sous les regards et au milieu des acclamations de l'assemblée, regards qui eussent été bien antrement curieux, acclamations qui eussent été bien autrement exthousiates, si les assistants eussent pu deviner que cet empereur qui descendait du trône, que ce chrétien, qui marchait vers la solitude, que ce pécheur qui s'inclinait sous le pardon, s'avançait vers sa tombe prochaine, appuyé nonseulement sur le lis, mais encore sur la fille de ce malheureux Francesco Maraviglia qu'il avait, par une sombre nuit de septembre, fait égorger, vingt ans auparavant, dans un cachot de la forteresse de Milan.

C'était le repentir soutenu par la prière, c'est-à-dire, s'il en faut croire les paroles de Jésus-Christ, le spectacle qui

soit ici-bas le plus agréable aux yeux du Seigneur.

Mais, arrivé à la porte de la rue solitaire où l'attendait la nule qui l'avait amené, l'empereur ne voulut point que ni l'un ni l'autre des deux jeunes gens fit un pas de plus, et il renvoya Odoardo à son nouveau seigneur don Philippe, et Leone à son ancien maitre Emmanuel-Philibert.

Puis, sans autre gande, sans autre suite, sans autre cortége que le palefrenier qui tenait la bride de sa paisible monture, il reprit le chemin de sa petite maison du Parc; si bien que nul de ceux qui le voyalent cheminer ainsi dans l'obscurité ne devina que cet humble pèlerin était celui-la même dont l'abdication à cette heure occupait Bruxelles, et bientôt allait occuper le monde.

Charles-Quint, en arrivant à la porte de cette petite maison du Parc, qui occupait alors la place où s'élève aujourd'hui le palais de la chambre des représentants, en trouva la grille ouverte.

a grine ouveru

Le palefrenier n'eut donc qu'à pousser cette grille pour

que la mule, le cavalier et lui pussent entrer.

Alors ayant, sur l'ordre de l'empereur, fait approcher sa monture au plus près de la seconde porte, afin qu'une fois descendu, le trajet à parcourir pour se rendre de cette porte au salon fût le plus court possible, il reçut l'empereur dans ses bras, et le déposa sur le seuil.

Cette seconde porte était ouverte comme la première.

L'empereur ne fit point attention à cette circoustance, tout plongé qu'il était dans des réflexions qu'il est plus facile à nos lecteurs de comprendre qu'à nous de rapporter. Appuyé, d'un côté, sur son bâton, qu'il retrouva au même endroit où il l'avait laissé deux heures auparavant, c'est-à-dire derrière la porte, — de l'autre sur le bras du domestique, il regagna le salon, tendu de chaudes courtines, garni d'épais tapis, et dans le cheminée duquel brûlait un grand feu.

Le salon n'était éclairé que par la lueur de la flamme, qui, en les dévorant, se tordait avec avidité autour des tisons; mais cette demi-lumière convenait mieux qu'une grande clarté à la situation d'esprit où se trouvait l'auguste empereur.

Il se coucha donc sur un canapé, et, reuvoyant le palefrenier à son écurie, il rappela à son souvenir chacune des phases de cette vie qu'avaient encombrée les événements de tout un denni-siècle et de quel demi-siècle! de celui où avaient vécu Heari VIII, Naximilien, Clément VII, François I°r, Soliman et Luther! II força sa mémoire à repasser par la route accomplie, remontant le cours de ses annies comme un voyageur qui, à la fin de sa vie, remonterait le fleuve aux rives fleuries et parfumées qu'il a descendu dans sa jeunesse.

Le voyage était immense, magnifique, merveilleux; il se faisait à travers les adorations des courtisans, les acclamations du monde, les génuflexions des peuples accourus sur le passage de cette gigantesque fortune.

Tout à coup, au milleu de ce réve, qui était moins d'un homme que d'un dieu, un des tisons du foyer vint à se rompre, et un morceau tomba dans les cendres tandis que l'autre roulait sur le tapis, duquel s'éleva aussitôt une épaisse fumée.

Cet incident, si vulgaire qu'il fût, et peut-être à cause de sa vulgarité même, ramena Charles-Quint à la réalité.

— Hé! fit-il en appelant; eh! qui donc est de service ici? Vite quelqu'un près de moi!

Nul ne répondit.

— N'y a-t-il donc personne dans les antichambres ? cria l'ex-empereur s'impatientant et frappant le parquet de son l'âton.

Ce second appel n'obtint pas plus de réponse que le premier.

— Voyons, que l'on vienne donc accommoder ce feu, et que l'on se dépêche! cria Charles-Quint avec plus d'impatence encore que les deux premières fois. Même silence.

- Oh! murmura-t-il en se trainant de meuble en meuble pour atteindre la cheminée, - déjà seul, abandonné!... Si la Providence a voulu m'inspirer le repentir de ce que j'ai fait, la lecon est venue bien vite!

Et lui-même alors, de ses mains endolories, prit les pincettes, et, avec de pénibles efforts, rajusta ce feu que per-

sonne n'était là pour accommoder.

Tous, depuis les princes jusqu'aux valets, étaient occupés autour du nouveau roi don Philippe.

L'empereur repoussait du pied les dernières braises fumantes sur le tapis, lorsqu'un pas se fit entendre dans l'antichambre, et qu'une forme humaine apparut dans l'encadre-

ment de la porte et se dessina dans la pénombre. - Enfin! murmura l'empereur.

- Sire, dit le nouveau venu, qui vit que Charles-Quint se trompait sur son identité, je demande pardon à Votre Majesté de me présenter ainsi devant elle; mais, ayant trouvé toutes les portes ouvertes, et ne voyant personne dans les antichambres pour m'annoncer, je me suis hasardé à m'annoncer moi-même.

- Annoncez-vous donc alors, monsieur, répondit Charles-Ouint, qui faisait rapidement, comme on le voit, l'apprentissage de simple particulier. Voyons, qui êtes-vous?

- Sire, répondit l'inconnu avec l'accent le plus respectueux, et en s'inclinant jusqu'à terre, le suis Gaspard de Châtillon, sire de Coligny, amiral de France, et envoyé extraordinaire de Sa Majesté le roi Henri II.

- Monsieur l'envoyé extraordinaire de Sa Majesté le roi Henri II, dit Charles-Quint en souriant avec une certaine amertume, vous vous êtes trompé de porte. Ce n'est plus à moi que vous avez affaire; c'est au roi Philippe II, mon successeur au trône de Naples depuis neuf mois, et au trône d'Espagne et des Indes depuis vingt minutés.

- Sire, dit Coligny avec le même accent respectueux, et en s'inclinant une seconde fois, quelque changement qui soit survenu dans la fortune du roi Philippe II depuis neuf mois ou depuis vingt minutes, vous êtes toujours pour moi l'élu de l'Allemagne, le très-grand, très-saint et très-auguste empereur Charles V, et, comme c'est à Votre Majesté que la lettre de mon roi est adressée, permettez que ce soit à Votre Maiesté que ie la remette.

En ce cas, monsieur l'amiral, dit Charles-Quint, aidezmoi à allumer ces bougies, puisque l'avénement au trône de mon fils Philippe II m'a enlevé, à ce qu'il paraît, jusqu'à

mon dernier laquais.

Et l'empereur, aidé de l'amiral, se mit à allumer les cires préparées dans les candélabres, afin de pouvoir lire la lettre que lui adressait le roi Henri II, et, peut-être blen aussi, pressé qu'il était de voir l'homme qui, depuis trois ans, lui avait été un si rude adversaire.

Gaspard de Châtillon, sire de Coligny, était, à l'époque où nous sommes arrivés, un homme de trente-huit à trente-neuf ans, à l'œil vif, à la figure martiale, à la taille haute bien prise. Cœur loyal et intrépide, il avait été en aussi grande estime auprès du roi François l'er qu'il étát auprès du roi Henri II, et devait l'être auprès du roi François II.

Pour assassiner misérablement un pareil homme, si immense que fût le massacre du 24 août 1572, il fallait la haine héréditaire de Henri, duc de Guise, jointe à l'hypocrisie de Catherine de Médicis et à la faiblesse de Charles IX.

Cette baine, qui, le jour où nous mettons en scène l'illustre amiral, commençait à le séparer de son ancien ami François de Guise, avait pris naissance sur le champ de bataille de Renty. Dans leur jeunesse, ees deux grands capitaines, dont le génie réuni eût pu faire tant de merveilleuses choses, avaient été intimement liés; point de plasirs, point de travaux, point d'exerciees, qui ne leur fussent communs. Dans leurs études de l'antiquité, ils se proposaient pour modèles non-seulement les hommes qui ont laissé de beaux exemples de reurge, mals encore ceux qui ont laissé aussi de beaux exemples de fraternité.

Cette tendresse mutuelle des deux jeunes gens allait si loin, qu'ils portaient, dit Brantôme, mêmes parures et même livrée. Le roi Henri II envoyant un messager à l'empereur Charles-Quint, et ce messager n'étant point le connétable de Montmorency, ce ne pouvait être que l'amiral de Coligroy ou le duc de Cuise.

L'empereur regarda l'amiral avec une certaine admiration. Il était impossible, assurent tous les historiens contemporains, de voir un homme qui donnât mieux l'idée d'un

grand capitaine.

Sculement, à l'instant même il vint à l'esprit de Charles-Quint que Coligny avait été envoyé à Bruxelles, non pa précisément pour lui remettre la lettre qu'il tenait à la main, mais bien plutôt pour reporter à la cour de France ce qui s'était passé au palais de Bruxelles dans cette fameuse journée du 25 octobre 1555. Aussi la première demande de l'empereur à Coligny, lorsqu'un long regard jeté sur le messager de Henri II lui eut permis de sausfaire sa curiosité, fut celle-ci:

- Depuis quand êtes-vous arrivé, monsieur l'amiral?
- Depuis ce matin, sire, répondit Coligny.

- Et vous m'apportez?...

Cette lettre de Sa Majesté le roi Henri II.

Et il présenta la lettre à l'empereur.

L'empereur la prit, et fit, pour en briser le cachet, quelques efforts inutiles, tant ses mains étaient endolories et tordues par la goutte.

Alors, l'amiral s'offrit à lui rendre ce service.

Charles-Quint lui tendit la lettre en riant.

— En vérité, monsieur l'amiral, dit-il, ne suis-je pas un bon cavalier pour courir et rompre une lance, moi qui ne puis plus même briser un cachet?

L'amiral rendit à Charles-Quint la lettre ouverte.

— Non, non, dit l'empereur, lisez, monsieur l'amiral : la vue est aussi mauvaise que la main. Je pense donc que vous reconnaîtrez comme moi que j'ai bien fait de tout résigner, force et puissance, aux mains d'un plus jeune et d'un plus adroit.

L'empereur appuya sur ce dernier mot.

L'amiral ne répondit point, mais il commença la lecture de la lettre. Pendant cette lecture, Charles-Quint, qui prétendait ne plus y voir, dévorait Coligny de son regard d'aigle.

Le message était tout simplement une lettre d'avis du roi de France à l'empereur, dans laquelle le premier annonçait au second qu'il envoyait le travail définuit des trèves; le travail préparatoire était déjà accompli depuis cinq ou six mois. La lettre lue, Coligny tira de son pourpoint les parchemins signés des plénipotentiaires, et scellés du sceau royal de France.

C'était l'échange fait contre les papiers analogues précédemment envoyés par Charles-Quint à Henri II, signés des plénipotentiaires espagnols, allemands et anglais, et revêtus du scean de l'Émuire.

L'empereur jeta les yeux sur ces contrats politiques, et, comme s'il eût deviné, qu'une année à peine s'écoulerait avant qu'ils fussont rompus, il les déposa sur une grande table couverte d'un tapis noir, et, prenant le bras de l'amirat pour que celui-ci l'aidât à regagner sa place:

— Monsieur l'amiral, dit-il, n'est-ce pas un miracle de la Providence qui permet que je m'appuie aujourd'hui, moi faible et retire du monde, sur le bras qui, au plus fort de ma puissance, a failli me renverser?

puissance, a faith me renverser.

— Oh! sire, répondit l'amiral, il n'y avait qu'un homme qui pût renverser Charles-Quint : c'était Charles-Quint luimême; et, s'il nous a été donné, à nous autres pygmés, de lutter contre un géant, c'est que Dieu voulait surabondamment prouver au monde notre faiblesse et votre puissance.

Charles-Quint sourit. Il était évident que le compliment ne lui déplaisait point, venant d'un homme comme l'amiral. Cependant, s'assevant et étendant la main pour faire signe

à Coligny de s'asseoir aussi

— Assez, dit-il, assez, amiral! je ne suis plus empereur, je ne suis plus roi, je ne suis plus prince: il me faut briser avec la flatterie. Changeons donc de conversation. Com-

ment se porte mon frère Henri?

— A merveille, sire! répondit l'amiral obeissant à l'invitation de s'asseoir, que répétait pour la troisième fois l'empereur.

— Ah! que j'en suis donc aise! dit Charles-Quint; si aise, que le cœur me rit, et non sans cause; car je teite sia grand honneur d'être sorti, du côté maternel, de ce fleuron qui porte et soutient la plus célèbre couronne du monde. Mais, continua-l-il affectant de ramener la conversation aux choses communes de la vie, on m'a dit toutelois que ce bien-aimé free commençait àgrisonner, jorsqu'il me semble qu'il n'y a que trois jours que, tout enfant et sans un poil de barbe, il était en Espagne. Ah! tantôt vingt ans, cependant, se sont écoulés depuis lors!

Et Charles-Quint poussa un soupir, comme si ces seuls mots échappés à sa bouche venaient de lui rouvrir le vaste

horizon du passé.

— Le fait est, sire, reprit l'amiral répondant à la question de l'empereur, que Sa Majesté le roi Henri commence à compter les cheveux blancs, mais par deux et trois tout au plus. Or, qui n'a pas, plus jeune que lui, ses cheveux blancs?

— Oh! que ee que vous me dites là est vrai, mon ober amiral! s'écria l'empereur, Moi qui vous interroge sur les premiers cheveux blanes de mon frère Henri, je veux vous raconter l'histoire des miens. l'avais presque le même âge que lui, treate-six ou trente-sept ans à peine; c'était à mon retour de la Goulette, et en arrivant à Naples... Vous consissez la gentilesse de cette admirable ville de Naples, monsieur l'amiral, la beauté et la grâce des dames qui l'habitent?

Coligny s'inclina en souriant.

- Je suis homme, continua Charles-Quint, je voulus mériter une faveur comme les autres. Aussi, dès le lendemain de mon arrivée, je fis appeler mon barbier pour me friser et parfumer. Cet homme me présenta un miroir, afin que je suivisse l'opération tandis qu'il l'accomplissait. Il y avait longtemps que je ne m'étais regardé. C'était une rude guerre que cette guerre que je faisais contre les Turcs, les alliés de mon bon frère François Ier! Tout à coup ie m'écriai : « Eh! barbier, mon ami, qu'est-ce que cela? - Sire, me répondit le frater, ce sont deux ou trois poils blancs. » Or, il faut vous dire que le flatteur mentait; il y en avait, non pas deux ou trois comme il le prétendait, mais bien, au contraire, une douzaine, « Eh vite! eh vite! maître barbier, repris-je, ôtez-moi ces polls, et surtout n'en laissez aucun. » Ce fut ce qu'il fit; mais savez-vous ce qui arriva? C'est que, quelque temps après, me voulant de nouveau regarder au miroir, je m'apercus que, pour un fil d'argent que je m'étais fait ôter, il en était revenu dix : de sorte que, si j'eusse ôté ceux-ci à leur tour, en moins d'une année j'eusse été blanc comme un cygne! Dites donc à mon frère Henri, monsieur l'amiral, de garder précleusement ses trois poils blancs, et de ne point permettre qu'ils lui soient ôtés, même par les belles mains de madame de Valentinois.

— Je n'y manquerai pas, sire, répondit Coligny en riant.
El; à propos de madame de Valentinois, continua
Charles-Quint prouvant par cette transition qu'il n'était pas
étranger aux mauvais propos de la cour du roi Henri II,
quelles nouvelles, monsieur l'amiral, de votre cher oncle, le
grand connétable?

 Mais excellentes, répondit l'amiral, quoique lui ait la tête toute blanche.

— Oui, dit Charles-Quint, il a la tête blanche; mais il est de la nature des poireaux, qui, eux aussi, ont la tête blanche, mais le reste du corps vert. Et il lui faut cela pour servir encore, comme il fait, les belles dames de la cour... Ah cal voyons, — car je ne veux pas vous laisser partir, mon cher amiral, sans vous demander des nouvelles de tout le monde, — comment se porte la fille de notre vieil ami Francois Ier?

Et Charles-Quint appuya en souriant sur ces trois mots notre vieil ami.

- Sa Majesté veut parler de madame Marguerite de France?

— L'appelle-t-on toujours la quatrième Grâce, la dixième Muse?

— Toujours, sire, et chaque jour davantage elle mérite ce double titre, par la protection qu'elle accorde à nos grands esprits, tels que MM. de l'Hospital, Ronsard, Dorat.

— Eht eh'i dit Charles-Quint, il semblerait que notre frère Henri II, jaloux des rois ses voisins, veut garder pour lui seul cette belle perle : je n'entends point encore parler de mariage pour madame Marguerite, et elle doit avoir... (Charles-Quint it semblant de chercher) bien près de trentedeux ans, dit-il.

- Oui, sire ; mais à peine paratt-elle en avoir vingt : elle

est chaque jour plus belle et plus fraîche!

 C'est le privilége des roses, de reverdir et do boutonner chaque printemps, reprit Charles-Quint.
 Mais, à propos de roses et de boutons, dites-moi, mon cher amiral, que fait-on à la cour de France de notre jeune reine d'Écosse? Ne pourrais-je pas vous âider à arranger ses affaires avec ma bru la reine d'Angleterre?

— Oh I sire, il n'y a rien de pressé, répondit l'amiral, et Votre Majesté, qui sait si bien l'âge de nos princeses, n'ignore pas que la reine Marie Stuart est à peine âgée de treize ans ; or, elle est, — je ne crois pas réveler un secret d'Etat en laisant cette confidence à Votre Majesté, — elle est destinée au dauphin François II, et le mariage ne peut et ne doit avoir lieu que dans un an ou deux.

— Attendez donc, attendez donc, mon cher amiral, que je me rappelle, dit Charles-Quint, car il me semble que j'ai au fond de la mémoire quelque chose comme un bon avis à donner à mon frère Henri II, quoique ce soit une simple supposition de la science cabalistique... Ah Im' y voici. Mais, d'abord, pouvez-vous me dire, mon cher amiral, ce qu'est devenu un jeune seigneur nommé Gabriel de Lorges, comte de Montzomery?

 Oui, certes: il est à la cour du roi, en grande faveur près de lui, et occupe le grade de capitaine dans sa garde écossaise.

- En grande faveur, oui-da! fit Charles-Quint ponsif.
   Avez-vous quelque chose à dire contre ce jeune sei-
- Avez-vous quelque chose à dire contre ce jeune seigneur, sire ? demanda respectueusement l'amiral.
  - Non... Seulement, écoutez une histoire.
  - J'écoute, sire.
- Lorsque je traversai la France, avec la permission de mon frère François l'e, pour aller châtier la révolte de mes bien-aimés compatriotes et sujets les Gantois, le roi de France me fit, comme vous pouvez vous le rappeler, quoique vous tussiez uno bien jeune barbe à cette chopetue, le roi de Franco me fit toute sorte d'honneurs; par exemple, il envoya and-evant de moi, jusqu'à Fontaine-bleau, le dauphin avec une foule de jeunes seigneurs et de pages. Il faut vous diro, mon cher amiral, que c'était la dure nécessité qui me forçait à traverser lo royaume de France, et que j'euses mileux aimé prendre tout autre chemia. On avait fait tout ce que l'on avait pu pour mo mettre en défiance contre la loyauté du roi François l'e, et, moi-mem, je vous l'avous, j'avais quelque pour (bien à tort, même, je vous l'avous, j'avais quelque pour (bien à tort,

l'événement l'a prouvé) que mon frère de France ne profitié. de l'occasion pour prendre as arvanche du traité de Madrid. J'avais donc emmené avec moi, comme si la science humaine pouvait quelque chose contre les décisions divines, un homme très-habile, un astrologue très-vanté, qui, à la première inspection du visage des gens, jugeait, d'après les signes de c visage, s'il y avait menace pour la libret de pour la vie de celui qui hasardait devant ces gens sa vie et sa liberté.

L'amiral sonrit.

- C'était une bonne précaution, dit-il, digne d'un aussi sage empereur que vous êtes; mais Votre Majesté a vu que, parfois, bonne précaution peut devenir précaution inutile.

- Attendez, your allez voir... Nous étions donc sur la route d'Orléans à Fontainebleau, quand, tout à coup, nous vimes venir à notre rencontre un grand cortége. C'étai!, comme je vous l'ai dit, M. le dauphin de France avec une foule de seigneurs et de pages. - D'abord, de loin, et en ne voyant que la poussière qui montait sons les pieds des chevaux, nous crumes que c'était une troupe de gens d'armes, et nous nous arrêtâmes; mais bientôt, à travers le nuage gris que formait cette poussière, nous vîmes miroiter le satin, briller le velours, et étinceler l'or. Il était évident que cette troupe, au lieu d'être hostile, était une escorte d'honneur. Nous continuâmes donc notre chemin, pleins de confiance dans la parole du roi François Ier. Bientôt les caval cades se rencontrèrent, et M. le dauphin, s'avançant vers moi, me sit compliment, de la part de son père. Le compliment était si gracieux, et venait tellement à point pour tranquilliser, non pas moi, - Dieu anquel je vais consacrer ma vie, m'est témoin que je n'ai jamais une seconde soupconné mon bon frère! - le compliment, dis-je, était si gracieux, quo je voulus sur-le-champ embrasser le jeune prince qui me l'avait fait. Or, tandis que je lui donnais une accolade si tendre, qu'elle dura, je crois, une bonne minute, les deux troupes s'étaient mêlées, et les jeunes seigneurs et les pages de la suite de M. le dauphin, curieux, sans donte, de me voir, à cause de ce peu de bruit que j'ai fait dans le monde, m'avaient complètement enveloppé, s'approchant de moi le plus qu'ils pouvaient. Alors, je m'aperçus que mon astrologue, qui s'appelait Angelo Policastro, et qui était un Italien de Milan, avait poussé son cheval de telle façon, qu'il flanquait completement ma gauche. Cela me parut audacieux que cet homme se mêlât ainsi à une si belle et si riche noblesse.

» — Oh! signor Angelo, lui dis-ie, que faites-vous là?

» - Sire, me répondit-il, je suis à ma place.

» - N'importe! rangez-vous un peu, signor Angelo.

» - Je ne puis, ni ne dois, mon auguste seigneur, me répondit-il.

» Alors, je me doutai qu'il y avait quelque chose qui le dérangeait dans l'harmonie de mon voyage; aussi, craignant qu'il n'obéit à ma première injonction :

 Restez donc, signor Angelo, lui dis-je, restez, puisque c'est à bonne intention que vous vous êtes mis la Seulement, en entrant au château, vous me direz pourquoi vous vous v êtes mis, n'est-ce pas?

» — Oh! sire, je n'y manquerai pas, la chose étant mon devoir : mais tournez la tête à votre gauche, et regardez bien ce jeune blond qui est près de moi, et qui porte des cheveux longs.

» Je regardai du coin de l'œil; le jeune homme était d'autant plus remarquable, et il était d'autant plus difficile que mon regard s'égarât, que ce jeune homme, qui avait un air étranger, un air anglais, était le seul qui portât ses cheveux longs.

» — Bien, je le vois, répondis-je.

» - Alors, c'est tout... pour le moment du moins, dit l'astrologue; plus tard, j'en parlerai à Votre Majesté.

» En effet, à peine entré au château, je me retirai dans mon appartement sous prétexte de changer de toilette; il signor Angelo m'y suivit.

» — Eh bien, lui demandal-ie, qu'avez-vous à me dire de ce jeune homme?

» — Avez-vous remarqué, sire, le pli que, tout jeune, il norte entre les deux sourcils?

» — Non, ma foi! lui dis-je, ne l'ayant pas regardé d'aussi près que vous.

» - Eh bien, ce pli, c'est ce que, nous autres, hommes de la cabale, nous appelons la ligne de mort... Sire, ee jeune homme tuera un roi!

- » Un roi, ou un empereur? demandai-ie.
- » Je ne puis le dire, mais il frappera une tête portant
- » Ah! ah! et il n'y a pas moyen que vous sachiez si cette tête qu'il frappera est la mienne?
- » Si fait, sire; mais, pour cela, il me faudrait de ses cheveux.
  - » Bon! de ses cheveux, et comment s'en procurer?
  - D Je ne sais, mais il en faudrait.
- » Je me mis à réfléchir. Juste en ce moment, la fille du jardinier entra, portant une brassée des plus belles fleure di jardin qu'elle venait placer dans les vases de la cheminée, et dans ceux des consoles. Quand elle eut fini, je la pris par la main et l'attirai à moi; puis, prenant dans ma poche deux beaux maximiliens d'or tout neufs, je les lui donnai. Elle me remercia, et, moj, l'embrassant au front:
- » Ma belle fille, lui dis-je, en veux-tu gagner dix fois autant?
  - » Elle baissa les yeux, et rougit.
- » Oh! non, lui dis-je, ce n'est point cela... il ne s'agit point de cela...
- » De quoi s'agit-il donc, alors, sire empereur? me demanda-t-elle.
- » Tiens, lui dis-je en la conduisant aux vitres de la fenêtre, et en lui montrant le jeune blond qui s'amusait à courir la quintaine dans la cour : tu vois bien ce jeune seigneur?
  - » Oul, je le vois.
- » Comment le trouves-tu?
  - » Je le trouve très-beau et très-galamment vêtu.
- » Eh bien, il faut m'apporter de ses cheveux demain matin, et, au lieu de deux maximiliens d'or, tu en auras vingt!
- » Mais comment ferais-je pour avoir des cheveux de ce jeune homme? demanda-t-elle en me regardant avec naïveté.
- » Aht dame, la belle enfant, ce ne me regarde point; c'est à toi de trouver le moyen... Tout ce que puis faire, moi, c'est de te donner une Bible.
  - » Une Bible?

» - Qui, afin que tu voies de quelle façon Dalila s'y prit

pour conper les cheveux de Samson...

» La belle fille rougit encore, mais il parait que les instructions suffisaient; car elle sortit toute pensive et toute sonriante à la fois; et, le lendemain, elle revint avec une boucle de cheveux blonds comme de l'or. — Ah! la plus naïve femelle est plus adroite que le plus rusé de nous, monsieur l'amiral!

- Et Votre Majesté n'achève pas l'histoire?

— Oh! si fait. Je remis la boucle de cheveux blonds al sistiques, et qui me dit que c'était, non pas moi, mais un prince portant fleur de lis dans ses armes que l'horoscopa menaçait. Eh bien, mon cher amiral, ce jeune homme blond, qui a entre les sourcils la ligne de mort, c'est le seigneur de Lorges, comte de Montgomery, capitaine de la gardé écossaise de mon frère Henri.

- Comment! Votre Majesté pourrait soupçonner...?

— Moi, dit Charles-Quint se levant pour indiquer à l'amiral que son audience était finie, je ne soupçonne rien, Dieu m'en garde! Je vous répète seulement moi à mot, comme chose pouvant être utile à mon frère Henri II, l'horoscope del signor Angelo Policastro, et je dis 3 Sa Majesti Très-Chrétienne de faire bonne attention à cetteligne qui se trouve entre les deux sourcils de son capitaine de la garde écossaise, et qu'on appelle la ligne de mont, lui rappeiant qu'elle menace tout particulièrement un prince portant fleurs de lis dans ses armes.

- Sire, dit Coligny, ce bon avis sera donné de votre part

au roi de France.

— Et voici pour que vous ne l'oublilez pas, mon cher amiral! dit Charles-Quint en passant àu cou de l'ambassadeur la magnifique chaîne d'or qu'il portait au sien, et à laquelle pendait cette étoile de diamants qu'on appelait l'étoile du conchant, en souvenir des possessions occidentales des rois d'Espagne.

Coligny voulut recevoir le présent à genoux; mais Charles-Quint ne permit point qu'il lui donnai cette marque de respect, et, le retenant dans ses bras, il le baisa sur les deux joues.

A la porte, on rencontra Emmanuel-Philibert, qui, la céremonie à peine achevée, quittait tout pour venir mettre ses hommages aux pieds de cet empereur, d'autant plus grand à ses yeux qu'il venait d'abdiquer toute grandeur.

Les deux capitaines se saluèrent avec courtoisie; tous deux s'étaient vus sur le champ de bataille, et s'estimaient à leur

valeur, c'est-à-dire hautement et grandement.

 Votre Majesté, dit Coligny, n'a-t-elle rien autre chose à me dire pour le roi mon maître? - Non, rien ...

Il regarda Emmanuel-Philibert, et sourit.

- Sinon, mon cher amiral, que, si les soins de notre salut nous laissent un instant de loisir, nous nous occuperons de lui chercher un mari pour madame Marguerite de France,

Et, s'appuyant au bras d'Emmanuel :

- Viens, mon bien-aimé Emmanuel! lui dit-il en rentrant avec lui dans le salon; il me semble qu'il y a un siècle que je ne t'ai vu!

## ΧV

## APRÈS L'ABDICATION.

Pour ceux de nos lecteurs qui veulent voir le couronnement de toute chose et la philosophie de chaque événement, nous nous décidons à écrire le présent chapitre, qui entrave peut-être pendant quelques instants la marche de notre action, mais qui permet au regard, momentanément arrêté sur l'empereur Charles-Quint, de poursuivre cette grande fortune éteinte à travers l'obscurité de sa vie nouvelle, depuis le jour de son abdication jusqu'à celui de sa mort, c'est-à-dire du 25 octobre 1555 au 21 septembre 1558.

Après le vainqueur de François Ier déposé dans le sépul-10

cre, où son rival l'a précédé depuis neuf ans, nous reviendrons à la vie, aux combats, aux fêtes, aux haines et aux amours, à tout cet immense bourdonnement enfin qui va, dans l'attente de la résurrection éternelle, bercer les trépas-

sés jusqu'au fond de leurs tombeaux.

Les différentes affaires politiques que Charles-Quint avait à régler dans les Pays-Bas, l'abdication de l'empire en faveur de Ferdinand, son frère, — abdication que devait suivre celle des États héréditaires en faveur de don Philippe, son fils, — retinrent, près d'une année encore, l'ex-empereur à Bruxelles; de sorte que ce ne fut que dans les premiers jours de septembre 1556 qu'il put quitter cette ville, et partir pour Gand, escorté de tous les grands, les ambassadeurs, les nobles, les magistrats, les capitaines et les officiers de la Belgique.

Le roi don Philippe avait expressément voulu conduirs son père jusqu'au lieu de l'embarquement, c'est-à-dire jusqu'à Flessingne, où l'ex-empereur se rendit en litière, et où l'accompagnèrent les deux reines ses sœurs avec leurs dames, le roi don Philippe avec sa cour, et Emmanuel-Philibert avec ses deux inséparables compagnons Leone et Scianca-Ferro.

Les adienx furent longs et tristes : non-seulement cet homme qui avait étreint le monde entre ses deux bras se séparait de ses deux sours, de son fils, d'un neveu reconnaissant et dévoué, mais encore il se séparait du monde, presque de la vie, son intention étant, aussitét son arrivée en Espagne, de se retirer dans un monssiére.

Aussi l'ex-empereur voulut-il que ces adieux s'accomplissent la veille du départ, disant que, s'ils avaient lieu le lendemain, à l'heure où il devait s'embarquer, jamais il ne se sentirait le courage de mettre le pied sur le bàument.

Le premier dont Charles-Quint prit congé — peut-être parce que, an fond du cœur, c'était celui qu'il aimau le moins — fut son fils don Philippe. Après avoir reçu le baiser de son père, le roi d'Espagne se mit à genoux, et lui demanda sa bénédiction.

Charles-Quint la lui donna avec cette majesté qu'il savait mettre dans ces sortes de circonstances, lui recommanda la paix avec les puissances alliées, et particulièrement, s'il était possible, avec la France. Don Philippe promit à son père de se conformer à ses intentions, tout en doutant que la chose fût possible à l'endroit de la France, et jurant néanmoins de tenir, de son côté, fidélement les trèves tant que le roi Henri II, son cousin, ne les romprait pas.

Après quoi, Charles-Quint embrassa Emmanuel-Philibert, le tenant longtemps serré entre ses bras, ne pouvant se dé-

cider à se séparer de lui.

Enfin, appelant don Philippe avec des larmes dans les yeux et dans la voix :

— Mon cher ills, lui dit-il, je vous ai donné bien des choses... Je vous ai donné Naples, les Flandres, les deux Indes; je me suis dépouillé pour vous, enfin, de tout co que l'avais; mais retenez bien ceci: ni Naples et ses palais, ni les Pays-Bas et leur commerce, ni les deux Indes et leurs mines d'or, d'argent et de pierres précieuses ne valent le trésor que je vous donne en vous laissant votre cousin Emmanuel-Philibert, homme do tête et d'exécution, bon politique et grand-capitaine! Jo vous recommande donc de traiter, non pas comme un sujet, mais comme un frère, et à peine encore, je vous le dis, sera-t-il traité par vous selon ses mérites.

Emmanuel-Philibert voulait baiser les genoux de son oncle, mais celui-ci le retint entre ses bras; puis, bientôt, le poussant doucement, de ses bras, entre ceux de don Philippe:

— Partez, dicil, partezl ils est hontenx pour des hommes de gémir et de larmoyer ainsi à cause d'une courto séparation dans ce monde! Arrangeons-nous de manière, à force de bonnes actions, de belles vertus et de vie chrétienne, à nous trouver un jour réunis dans l'autre : c'est là le principal!

Et, se détournant des deux jeunes gens pour aller rejoindre ses sœurs, en leur faisant de la main signe de s'éloigner, il resta le des tourné jusqu'à ce qu'ils fussent sortis de l'appartement.

Don Philippe et Emmanuel-Philibert montérent à cheval, et partirent incontinent pour Bruxelles.

Quant à l'ex-empereur, il s'embarqua le lendemain, 10 septembre 1556, sur un vaisseau « véritablement royal en grandeur et en ornements, » dit Gregorio Leti, historien de Charles V; mais, à peine en mer, on fut accosté d'un bâtiment anglais. Le bâtiment portait le comte d'Arondel, envoyé par la reine Marie à son beau-père, pour le prier de ne pas passer si près des côtes de la Grande-Bretagne sans luí faire une visite.

Mais, à cette invitation, Charles-Quint haussa les épaules, et, avec un ton de voix qui n'était pas exempt d'amertume:

— Eh! dit-il au comte, quel plaisir pourra prendre une si grande reine à se voir la belle-fille d'un simple gentilhomme?

Malgré cette réponse, le comte d'Arondel insista avec tant de courtoises supplications et de respectueuses prières, que Charles-Quint, ne sachant plus comment se défendre de ses instances, lui dit :

- Monsieur le comte, tout dépendra des vents.

Les deux reines étaient embarquées avec leur frère. Soixante vaisseaux escortaient le vaisseau impérial, et, voyant que, quoique les vents fussent loin d'être défavorables, l'empereur passait sans s'arrêter devant Yarmouth, devant Londres et devant Portsmouth, le comte d'Arondel n'insista pas davantage : il se mit respectueusement à la suite du vaisseau impérial, et l'accompagna jusqu'à Loredo, port de Biscaye, où Charles-Quint fut reçu par le grand connétable de Castille.

Mais, à peine eut-il touché cette terre d'Espagne sur laquelle il avait si glorieusement régné, qu'avant de rien écouter du discours que le grand connétable s'apprétait à lui faire, il se mit à genoux, et, baisant le sol de ce royaume devenu pour lui une seconde patrie:

— Je le salue avec toute sorte de respects, dit-il, ô mère communel et, comme je suis sorti nu du ventre de ma mère pour recevoir du monde tant de trésors, je veux aussi, maintenant, rentrer nu dans ton sein, ma très-chère mère! Et, si ce fut alors un devoir de la nature, c'est aujourd'hui un effet de la grâce sur ma volonté.

Il n'avait pas achevé cette prière, que le vent commença de souffler, et qu'une tempête s'éleva avec tant de violence, que toute la flotte qui venait de l'accompagner périt dans le port, avec le vaisseau impérial lui-même, tout chargé do ses trésors et des dons magnifiques que l'empereur rapportait de Belgique et d'Allemagne pour les offiri aux églises d'Espagne; — ce qui fit dire par un des personnages de la suite de Charles-Quint que le bâtiment, prévoyant que jamais une gloire pareille ne l'illustrerait, s'ciait enfoncé dans la mer afin de marquer à la fois son respect, son regret et sa douleur.

Il n'y avait pas de mal, en vénic, à ce que les choses inanimées donnassent de semblables preuves de respect, de regret et de douleur à Charles-Quint; car les hommes étaient bien froids dévant cette fortune déchue. A Burgos, par exemple, l'ex-empereur traversa la ville sans qu'aucue députation vint au devant de lui, et sans que les citadins se donnassent même la peine d'accourir jusque sur leur porto pour le reardre passer.

Ce que voyant l'empereur, il secoua la tête en murmurant :

— En vérité, il semblerait que les habitants de Burgos m'eussent entendu quand je disais, à Loredo, que je rentrais nu en Espagnel

Le jour même, cependant, un noble seigneur nommé don Bartolomeo Mirande étant venu lui rendre visite, et lui ayant dit : « Il y a aujourd'hui précisément un an accompli, sire, que Votre Majesté impériale a commencé d'abandonner le monde pour pouvoir s'appliquer tout entier au service do Dieux..»

— Oui, répondit Charles, et il y a aujourd'hui précisément un an que je m'en suis repenti!

Charles-Quint se rappelait cette triste et solitaire soirée de son abdication, où il n'avait eu personne que l'amiral Coligny pour l'aider a remettre au foyer les tisons qui avaient roule des chenets sur son taois.

De Burgos, l'empereur gagna Valladolid, qui était alors la capitale de l'Espagne. A une demi-heure de la ville, il rencontra un cortége qui venait au-devant de lui : é étaient les nob'es et les seigneurs, conduits par son petit-fils, don Carlos, alors âge de onze ans.

L'enfant maniait admirablement son cheval, et marchait à la portière gauche de la littère de l'empereur. C'était la

première fois qu'il voyait son grand-père, et celui-ci le regardait avec une attention qui eût embarrassé tout autre que le 'jeune prince. Don Carlos ne baissa pas même ler youx, se contentant, chaque fois que le regard du vieil empereur se fixait sur lui, d'obre respectuessement sa toque, qu'il remettait sur sa tête quand Charles-Quint cessait de le regarder.

Aussi, à peine entré dans son appartement, l'empereur le fit-il venir pour le voir de plus près, et causer avec lui.

L'enfant se présenta respectueux d'attitude, mais sans embarras aucun.

 C'est bien à vous, mon petit-fils, lui dit Charles-Quint, d'être venu au-devant de moi.

 C'était mon devoir, répondit l'enfant, comme étant deux fois votre sujet, car vous êtes mon grand-père et mon empereur.

 Ah! ah! fit Charles-Quint, étonné de trouver tant d'aplomb et de fermeté dans un âge si tendre.

 D'ailleurs, je n'eusse point été par devoir au-devant de Votre Majesté impériale, continua l'enfant, que j'y eusse été par curiosité.

- Et pourquoi cela?

 Parce que j'ai entendu dire souvent que vous étiez un illustre empereur, et que vous aviez fait de grandes choses.
 Ah! vraiment! dit Charles-Quint, qui s'amusait du sin-

- Ant vialment: at the chartes - Quint, qui s'anusait du singulier naturel de l'enfant; et veux-tu que je te les raconte, ces grandes choses?

 Ce serait un vif plaisir et un immense honneur pour moi! répondit le jeune prince.

- Eh bien, assieds-toi là.

 Avec la permission de Votre Majeste, dit l'enfant, j'écouterai debout.

Alors, Charles-Quint lui raconta toutes ses guerres contre le roi François ler, contre les Turcs et contre les protestants.

Don Carlos l'écouta avec une grande attention, et, quand son grand-père eut achevé, prouvant que le récit n'était pas nouveau pour lui :

- Oui, dit l'enfant, c'est bien cela.

 Mais, reprit l'empereur, vous ne me dites pas, monsieur mon petit-fils, ce qu'il vous semble de mes 'aventures, et si vous trouvez que je me sois comporté en brave.

- Oh! dit le jeune prince, je suis assez content de ce que vous avez fait; il n'y a qu'une chose que je ne saurais vous pardonner...
  - Bah! fit l'empereur étonné; quelle chose donc?
- C'est de vous être, une nuit, sauvé d'Inspruck, à moitié nu. devant le duc Maurice.
- Oh! pour cela, dit l'empereur en riant, ce fut bien malgré moi, mon fils, je vous jure... Il me surprit, et je n'avais que ma maison.
  - Mais, moi, je n'eusse pas fui, dit don Carlos.
  - Comment, vous n'eussiez pas fui?
  - -Non.
- Mais il fallait bien fuir, puisque je ne pouvais pas lul résister.
  - Moi, je n'eusse pas fui, répéta le jeune prince.
- Il fallait donc, alors, me laisser prendre? C'eût été une grande imprudence dont j'eusse encore été blâmé davantage.
- N'importe! moi, je n'eusse pas fui, répéta pour la troisième fois l'enfant.
- Dites donc ce que vous eussiez fait en pareille occasion, et, pour vous aider à me répondre, que seriez-vous actuellement, par exemple, si je mettais une trentaine de pages à vos trousses?
  - Je ne fuirais pas, se contenta de répondre l'enfant.

L'empereur fronça le sourcil, et, appelant le gouverneur du jeune prince :

- Monsieur, lui dit-il, emmenez mon petit-fils : je vous fais compliment de l'éducation qu'il reçoit; s'il continue, ce sera le plus grand guerrier de notre famille!
- Le même soir, il disait à sa sœur, la reine Éléonore, qu'il laissait à Valladolid :
- Il me semble, ma sœur, que le roi don Philippe est mal pourvu de fils en don Carlos; son air et son naturel en cette première jeunesse ne me plaisent point, n'éant pas ceux de son àgo. Je ne sais ce qui pourra arriver dans la suite, quand il aura vingt-cinq ans. Étudicz done les parolos et les' actions de cet enfant, et dites-moi sincèrement, lorsque vous m'écrirez, votre peasée sur ces sijet.

Le surlendemain, Charles-Quint partait pour Palencia, et,

le jour d'ensuite, la reine Éléonore lui écrivait :

a Mon frère, si les manières de notre petit neveu Carlos vous ont déplu pour ne l'avoir vu qu'un jour, elles me déplaisent beaucoup plus, à moi qui l'ai vu trois. »

Ce petit bonhomme, qui n'eût pas fui à Inspruck, était ce même don Carlos que son père Philippe II tit tuer, douze ans plus tard, sous prétexte qu'il conspirait avec les révoltés

des Pays-Bas.

A Valladolid, l'empereur avait congédié toute sa cour, à l'exception de douze domestiques et de douze chevaux, ue gardant pour lui que quelques meubles rares et précienx, et distribuant tout le reste aux gentilshopmes qui l'avaient accompagné; puis il avait dit adieu aux deux reines, et était

parti pour Palencia.

Palencia n'était située qu'à dix-huit milles du monastère de Saint-Just, de l'ordre des hiéronimites, que Charles-Quint avait chois pour sa retraite, et où, dès l'année précédente, il avait euvoyé un architecte chargé de lui bâtir six chambres de plain-pied, dont quatre pareilles à des cellules de moine, et deux un peu plus hautes. L'artiste devait; en outre, dessiner un jardin sur le dessin que l'empereur en avait tracé lui-même.

Ce jardin, c'était le côté charmant de la retraite impériale; il était arrosé à ses deux flancs par une petite rivière d'eau limpide et murmurante, et tout planté d'orangers, de limoniers et de cèdres dout les branches venaient ombrager et

parfumer les fenêtres de l'illustre solitaire.

En 1542, Charles-Quint avait visité ce monastère de Saint-Just, et l'avait quitté, disant :

 Voilà un véritable lieu de retraite pour un autre Dioclétien.

L'empereur prit possession de son appartement au monastère de Saint-Just le 24 février 1557. C'était le jour anniversaire de sa naissance, et ce jour lui avait constamment été heureux.

— Je veux, dit-il, franchissant le seuil du couvent, renaître pour le ciel, ce même jour où je suis né pour la terre.

Sur les douze chevaux qu'il avait gardés, il en renvoya onze; le dernier lui servit à se promener quelquefois dans la délicieuse vallée de Serandilla, éloignée sculement d'un mille, et qu'on appelle le paradis de l'Estramadure.

A partir de ce moment, il conserva peu de communications avec le monde, ne recevant que de rares visites de ses anciens courrisans, et, une fois ou deux par année, des leures du roi Philippe, de l'empereur Ferdinand et des deux reines ses seuers; sa seule distraction était les promenades que nous avons dites, les diriers qu'il donnait par hasant à quelques-una des gentilshommes qui le venaient voir, et qu'il retnait jusqu'au soir en disant: « Mes amis, restez avec moi pour faire la vie de religieux, » et le plaisir qu'il prenait à soigner des petits oiseaux de toute sorte d'espèces qu'il tenait enfermés dans des vollères.

Cette vie dura un an; mais, au bout d'une année, elle parut encore trop mondaine à l'auguste reeles, et, le jour anniversaire de sa naissance, qui était aussi, on se rappelle, celui de l'entrée de l'empereur au couvent, l'archevêque de Tolède étant venu lui faire une visite de félicitation, il lui dit:

— Monsieur, j'ai véeu cinquante-sept ans pour le monde, un an pour mes plus intimes amis et serviteurs dans ee lieu désert, et, maintenant, je veux donner au Seigneur le peu de mois qui me restent à vivre.

Et, en conséquence, tout en remerciant le prélat de sa visite, il le pria de ne plus se donner la peine de venir le voir que lorsqu'il le ferait appeler pour le salut de son âme.

En effet, à partir du 25 février 4558, l'empereur véeut dans une austérité qui égalait presquo celle des moines, mangeant avec eux, se donnant la discipline, allant exacement au chœur et ne se permettant d'autre distraction que celle de faire dire des messes pour cette inombrable quantité de soldais, de marins, d'officiers et de capitaines qui étaient morts à son service, dans les différents combats qu'il avait livrés ou fait livrer dans les quatre parties du mondo.

Pour les généraux, les conseillers, les ministres et les ambassadeurs, des anniversaires de la mort desquels il tenait un registre parfaitement exaet, il faisait dresser des autels partieuliers, et eélèbrer des messes nominatives; de sorte qu'on eût dit qu'après avoir mis autrefois sa gloire à ré gner sur les vivants, il mettait maintenant sa religion à régner sur les morts.

Enfin; vers le commencement du mois de juillet de cette même année 1558, lassé d'assister aux funérailles des autres, et blasé sur cette funèbre distraction, Charles-Quint résolut d'assister aux siennes. Cependant, il lui fallut quelque temps pour s'habituer à cette idée quelque peu bizarre; il craignait d'être taxé d'orgueil ou de singularité en cédant à ce désir; mais l'envie en devint si irrésistible chez lui, qu'il s'en ouvrit à un moine du même monastère, nommé le père Jean Regola.

Ce fut en tremblant, tant il craignait que le moine ne vit quelque inconvénient à l'exécution de ce projet, que Charles-Quint en risqua la confidence; mais le moine, tout au contraire, à la grande joie de l'empereur, lui répondit que, quoique ce fût là une action extraordinaire et sans exemple, il n'y voyait aucun mal, et qu'il la considérait même comme pieuse et exemplaire.

Toutefois, cette adhésion d'un simple moine ne parut point, dans une circonstance aussi grave, suffisante à l'empereur : le père Regola lui offrit alors de prendre l'avis de l'archevêque de Tolède.

Charles-Quint trouva le conseil bon, et, nommant le moine ambassadeur près du prélat, il le fit partir à mulet, et avec une escorte, pour aller chercher cette permission tant désirée.

Jamais, aux jours de la puissance temporelle de Charles-Juint, et si important que fût le message, iamais retour de messager ne fut attendu par lui avec une telle impatience.

Enfin, au bout de quinze jours, le moine revint; la réponse était favorable : l'archevêque de Tolède regardait le désir de l'empereur comme très-saint et très-chrétien.

A partir de ce retour, qui fut une véritable fête, on ne s'occupa plus, dans tout le couvent, que de préparer la cérémonie funèbre, et de la rendre digne du grand empereur qu'on allait enterrer vivant.

La première chose que l'on entreprit fut la construction d'un magnifique mausolée au milieu de l'église; le père Var

gas, qui était ingénieur et sculpteur, en fit un dessin que l'empereur trouva à sa convenance, sauf quelques détails qu'il retoucha.

Lé dessin approuvé, l'on fit venir de Palencia des matires occupièrent à la confection de ce mansolée vingt personnes par jour. Au bout de cinq semaines, grâce à l'activité que donnaient à chacun ta présence et les enceuragements de l'empereur, le monument fut achevé. Il avait quarante pieds de long, cinquante de haut et trente de large: tout alentour il existait des galeries auxquelles on montait par divers escaliers; on y voyait une suite de tableaux représentant les plus illustres empereurs de la maison d'Auttiche, et les principales batailles de Charles-Quint lai-même; enfin, tout en haut gisait la bière, sans couvercle, ayant à sa gauche la Renommée, et à sa droite l'immortalité.

Tout étant achevé, on fixa, pour ces feintes funérailles, le jour du 24 août au matin.

Des cinq heures, c'est-à-dire une heure et demie après le lever du soleil, quatre cents grosses bougles teintes en noir furent déposées et allumées sur le sarcophage, autour duquel' se tenaient tous les domestiques de l'ex-empereur habiliés de deuil, à tête nue, et portant une torche à la main. A sept heures, Charles-Quint entra, vêtu d'une longue robe de deuil, ayant à chaeun de ses côtés, c'est-à-dire à sa droite et à sa gauche, un moine vêtu de deuil comme lui. I alla, portant aussi une torche à la main, s'asseoir sur un siège préparé pour lui devant l'autel. — Lâ, immobile, sa torche appuyée à terre, il écouta, vivant, tous ces chants faits pour les trépassés, depuis le Reguiem jusqu'a al Repuisceat, tandis que six moines de différents orbres disaient six messes basses aux six autels laieraux de l'église.

Puis, à un moment donné, se levant, il alla, toujours escorté de ses deux moines, s'incliner devant le maître-autel, et. s'étant mis aux genoux du prieur:

— Je te demande et supplie, à arbitre et monarque de notre vie et de notre mort, dit-il, que, de même que le prêtre prend de mes mians avec les siennes ce clerge que 30 lui offre en toute humilité, de même tu vouilles agréer mon âme, que je recommande àt divine indûpence, et la recevoir, quand il te plaira, dans le sein de ta bonté et de ta miséricorde infinies !

Alors, le prieur mit le cierge dans un chandelier d'argent massif que le faux trépassé avait donné au couvent pour cette grande occasion.

Après quoi, Charles-Quint se releva, et, accompagné tonjours des deux moines qui le suivaient comme son ombre,

il alla se rasseoir sur son siège.

La messe finie, l'empereur jugea qu'il lui restait quelque chose à faire, et que l'on avait oublié le plus important de la cérémonie : il fit donc lever une dalle-du chœur, et, au fond d'une fosse creusée à cet effet, il ordonna qu'on étendit une couverture de velours noir, avec un oreiller aussi de velours pour former un chevet. Alors, aidé des deux moines, il descepdit dans la fosse, se coucha roide, les mains jointes sur la poitrine et les yeux fermés, contrefaisant le mort du mieux qu'il lui était vossible.

Aussitot, le prêtre officiant entonna le De projundis clamavi, et, tandis que tout le cheur continuait à le chanter, tous ces moines vêtus de noir, tous ces gentilshommes et tous ces serviteurs en habits de deuil, le cierge à la main, versant des larmes, se mirent à défiler autour du défunt, lo prêtre officiant en tête, et chacun à son tour lui jetant de

l'ean bénite, et souhaitant le repos à son âme.

La cérémonie dura plus de deux heures, tant ceux qui jetaient l'eau bénite étaient nombreux : aussi l'empereut fuitout trempé à travers sa robe noire; ce qui, joint au vent que laissaient passer les fentes de la pierre, vent froid et funèbre montant des caveaux mortuaires de l'abbaye, fit qu'il se releva tout grelottant, quand, resté le dernier dans l'égise avçe ses deux moines, il voult tregagner sa cellule.

Aussi, se sentant si engourdi et frissonnant :

— Mes pères, dit l'empereur, je ne sais pas si, en vérité, il vaut la peine que je me relève.

En offet, en entrant dans sa cellule, force fot à Charles-Quint de se meutre au lit, et, une fois au lit, il ne se releva plus; de sorte que, moins d'un mois après la ce-émonie feinte, on célébrait la cérémonie réelle, et que tout ce que l'on avait préparé pour la fausse mort servit à la mort véritable. Ge fut le 21 septembre 1558 que l'empereur Charles-Quint rendit le dernier soupir entre les bras de l'archevêque de folède, qui se trouvait par bonheur à Palencia, et qu'il envoya chercher une dernière fois, selon la promesse qu'il lui avait faite, six mois auparavant, de l'appeler à l'heure de sa mort.

Il avait vécu cinquante-sept ans, sept mois et vingt et un jours; il avait régné quarante-quarante ans, gouverné l'Empire trente-huit, et, de même qu'il était né le jour de la fête d'un apôtre, saint Mathias, le 24 février, il mourut le jour de la fête d'un autre apôtre, saint Mathieu, c'est-à-dire le 21 septembre.

Le père Strada raconte, dans son Histoire des Flandres, que, la nuit même de la mort de Charles-Quint, un lis fleurit dans le jardin du monastère de Saint-Just; de quoi les religieux ayant été avertis, ce lis fut exposé sur le grand autel comme une preuve évidente de la candeur de l'àme de l'empereur.

Cest une hien helle chose que l'histoire! aussi, ne nous jugeant pas digne d'être historien, nous sommes-nous fait tomancier.

## DEUXIÈME PARTIE

1

## LA COUR DE FRANCE.

Un peu plus d'un an après l'abdication de Charles-Quint à Bruxelles; vers l'époque où l'ex-empereur se renfermait dans le monastère de Saint-Just; au moment où, des hauteurs de Saint-Germain, on voyait jaunir au loin les moissons de la plaine, et comme les derniers jours de juilliet roulaient leurs nuages de flamme dans un clei d'azur, une brillante cavalcade sortait du vieux châtean, et s'avançait dans le parc, dont les grands et beaux arbres commençaient à revêtir ces teintes chandes, amour de la peinture.

Brillante cavalcade, s'il en fut! car elle se composait du roi Henri II, de sa seur madame Marquerite de France, de la belle duchesse de Valentinois, sa maîtresse, du dauphin François, son fils aîné, de sa fille Elisabeth de Valois, de la jeune reine d'Écosse Marie Stuart et des principales dames et des principales seigneurs qui faisaient, à cette époque, Tornement et la gleire de la maison de Valois, parvenue au trône dans la personne du roi François 1e<sup>s</sup>, mort, comme nous l'avons dit, le 31 mai 1814.

En outre, au baleon aérien du château, appayée sur une sepéce de dentelle de fer merveilleusement travaillée, se tenait la reine Catherine, avec les deux jeunes princes qui furent plus tard, l'nn le roi Charles IX, et l'autre le roi Ilenri III; — âgés, le prince Charles de sept ans, le prince Heuri de six; — et la petite Marguerite, qui devait être reine de Navarre, et qui ne comptail encore que cinq années. Tous trois trop jeunes, comme on le voit, pour accompagner le roi Henri, leur pére, à la chasse à courre qui se préparait.

Quant à la reine Catherine de Médicis, elle avait, pour ne point être de cette chasse, prétexte une légère indisposition, et, comme la reine Catherine était une de ces femmes qui ne font rien sans raison, très-certainement elle avait, sinon une indisposition réelle, du moins une raison d'être indisposée.

Tous les personnages que nous venons de nommer étant appelés à jouer un rôle des plus actifs dans l'histoire que nous avons entrepris de raconter, le lecteur nous permettra, avant que nous reprenions le fil rompu des événoments contemporains, de mettre sous ses yeux un portrait physique et moral de chacun de ces personnages.

Commençons par le roi Ilenri II, qui marchait le premier, ayant à sa droite madame Marguerite, sa sœur, et à sa gauche la duchesse de Valentinois.

C'était, alors, un beau et fier chevalier de trente-neuf ans, aux sourcils noirs, aux yeux noirs, à la barbe noire, au teint hasané, avec un nez aquilin et de belles dents blanches: moins grand, moins vigoureusement musclé que son père; mais admirablement pris dans sa taille, qui était au-dessus de la movenne : tellement amoureux de la guerre que, lorsqu'il n'en avait point la réalité dans ses États ou dans ceux de ses voisins, il voulait en avoir l'image à sa cour et au milieu de ses plaisirs.

Aussi, même en temps de paix, le roi Henri II, - n'avant de lettres que juste ce qu'il en fallait pour récompenser honorablement les poëtes, sur lesquels il recevait ses opinions toutes failes de sa sœur madame Marguerite, de sa maîtresse la belle Diane, ou de sa charmante petite pupille Marie Stuart, - aussi, même en temps de paix, disons-nous, le roi Henri II était-il l'homme le moins oisif de son royaume.

Voici comment il partageait ses journées :

Ses matins et ses soirs, c'est-à-dire son lever et son coucher, étaient consacrés aux affaires ; deux heures, le matin, lui suffisaient d'ordinaire à les expédier. Puis il entendait la messe fort dévotement:-car il était bon catholique, comme il le prouva en déclarant qu'il voulait voir brûler de ses yeux le conseiller au parlement Anne Dubourg, plaisir qu'il ne out cependant avoir, étant mort six mois avant que le pauvre huguenot fût conduit au bûcher. - A midi sonnant, il dînait: après quoi, il rendait visite, avec les seigneurs de sa conr. à la reine Catherine de Médicis, chez laquelle il trouvait, comme dit Brantôme, une foule de déesses humaines, les unes plus belles que les autres. Alors, là, tandis que lui entretenait la reine ou madame sa sœur, ou la petite reine dauphine Marie Stuart, ou les princesses ses filles aînées. chaque seigneur et gentilhomme en faisait autant que le roi, causant avec la dame qui lui plaisait le mieux. Cela durait deux heures, à peu près; puis le roi passait à ses exercices.

Pendant l'été, ces exercices étaient la paume, le ballon ou le mail.

Henri II aimait passionnément la paume, et y était trèsfort joueur; non pas qu'il tint jamais le jeu, mais il secondait ou tiercait, c'est-à-dire qu'il choisissait toujours, en vertu de son caractère aventureux, les places les plus dangereuses et les plus difficiles; aussi était-il le meilleur second et le meilleur liers de son royaume, comme on disait en ce temps-la. Du reste, quoiqu'il ne thit pas le jeu, c'était lui que regardaient toujours les frais du jeu : s'il gagnait, il abandonnait le gain à ses partenaires; si ceux-ci perdaient, il payait pour eux.

Les parties étaient d'ordinaire de cinq à six cents écus, et non point, comme sous les rois ses successeurs, de quatre mille, de six mille, de dix mille écus. « Mais, dit Brantome, du temps du roi Henri II, les payements étaient-ils beaux et comptants, tandis que, de nos jours, on est obligé de faire grand nombre d'honnêtes compositions. »

Les autres jeux favoris du roi, mais venant après la paume, étaient le ballon et le mail, exercices dans lesquels il était

aussi de première force.

Si c'était l'hiver, qu'il fit grand froid et qu'il ett gelé, on partait pour Fontainebleau, et l'on allait glisser soit dans les avenues du pare, soit sur les étangs; s'il y avait trop de neige pour qu'on glissait, on faisait des bastions, et l'on combattait à coups de pelote; eufin, si, au lieu de geler ou de neiger; il pleuvait, on se répandait dans les salles, basses, et l'On faisait des armes.

De ce dernier exercice avait été victime M. de Boucard : étant dauphin, et tirant avec lui, le roi lui avait crevé un œil, accident dont il lui avait honnélement demandé pardon, dit l'auteur auquel nous emprentons ces détails.

Les dames de la cour assistaient à tous ces exercices d'été et d'hiver, l'avis du roi étant que la présence des dames ne gâtait jamais aucune chose, et en embellissait beaucoup.

Le soir, après souper, on retournait chez la reine, et, lorsequ'il n'y avait point bâl, — divertissement, du reste, assez rare à cette époque, — on restait deux heures à causer. C'était le moment où l'on introduisait les poètes et les hommes de lettres, écst-à-dire MM. Ronsard, Dora et Murct, aussi savants Limousins qui jamais croquèrent raves, dit Brantlône, et MM. Danesius et Amyot, précepleurs, l'un du prince François, et l'autre du prince Charles; et, alors, il se faisait entre ces illustres jouteurs des assants de science et de poésie qui réjouissaient fort les dames.

Une seule chose - quand, par hasard, on y pensait -

jetait un voile de deuil sur cette noble cour : c'était une malheureuse prédiction faite le jour de l'avénement au trône du roi Henri.

Un devin appelé au château pour composer sa nativide avait annonce, devant le connétable de Montmorency, que le roi devait mourir en combat singulier. Alors, celui-ci, tout joyeux qu'une pareille mort lui fût promise, s'était retourné vers le connétable en lui disant:

- Oyez-vous, compère, ce que me promet cet homme?

Le connétable, croyant le roi effrayé de la prédiction, lui avait répondu avec sa brutalité ordinaire :

— Eh! sire, voulez-vous croire ces marauds, qui ne sont que menteurs et bavards! Faites-moi jeter la prédiction de ce drôle dans un bon feu, et lui avec, pour qu'il apprenne à venir nous conter de pareilles bourdes!

Mais le roi :

— Point du tout, compère, répondit-il; il arrive parfois, au contraire, que de telles gens disent la vérité. Et, d'ailleurs, la prédiction n'est pout mauvaise, à mon avis : jo me soucie mieux de mourir de cette mort que d'une autre, pourvu, toutefois, que je succombe sous un brave et vaillant gentillionme, et que la gloire m'en demeure.

Et, au lieu de jeter au feu la prédiction et l'astrologne, il avait grandement récompensé coliri-é, et avait donné la prophétie à garder à M. de l'Aubespine, un de ses bons conseillers, qu'il employait particulièrement dans les affaires diplomatiques.

Cette prédiction arait été un instant remise sur le tapis quand M. de Châtillon était revenu de Bruxelles ; car on so rappelle que, à sa petite maison du Parc, l'empereur Charles-Quint avait invité l'amiral à donner avis à son beau cousin leuri que le capitaine de la garde écosaise Cabriel de Lorges, comte de Montgomery, avait entre les deux yeux certain signe néfaste présageant la mort d'un des princes de la fleur de lis.

Mais, en y réfléchissant, le roi Henri II avait reconnu le peu de probabilité qu'il eût jaunais un duel avec son capitaine des gardes, et, après avoir rangé la première prophétio au nombre des choses possibles et qui méritent attention, il avait rangé la seconde au nombre des choses impossibles et qui ne méritent pas qu'on s'occupe d'elles; de sorte que, au lieu d'éloigner de lui Gabriel de Lorges, comme eût peutêtre fait un prince plus timide, il avait, au contraire, redoublé envers lui de familiarité et de faveur.

Nous avons dit que, à la droite du roi, chevauchait madame Marguerite de France, fille du roi François Ier.

Occupons-nous un instant de cette princesse, une des plus accomplies de son temps, et qui, plus qu'aucune autre, se rattache à notre sujet.

La princesse Marguerite de France était née le 3 juin 1823, dans ce même château de Saint-Germain dont nous venons de lui voir franchir la porte; d'où il résulte que, au moment où nous la faisons passer sous les yeux du lecteur,

elle avait trente-trois ans et neuf mois.

Comment une si grande et si belle princesse était-elle demeurée jusque-là sans époux ? Il y avait eu pour eela deux raisons : la première, qu'elle avait dite tout haut et devant tous ; la seconde, qu'elle n'osait peut-être point se dire tout bas à elle-même.

Le roi François I<sup>st</sup> l'avait, toute jeune fille, voulu marier a M. de Vendôme, premier prince du sang; mais elle, fière jusqu'au dédain, avait répondu qu'elle n'épopserait j:mais un homme qui serait, un jour, le sujet du roi son frère. Voilà la raison qu'elle avait donnée tout haut vour rester

fille, et ne pas déchoir de son rang de princesse de France.
Voyons maintenant celle qu'elle se donnait tout bas, et

qui avait probablement été la véritable cause de son refus.

Lors de l'entrevue qui ent lieu à Nice entre le pape Paul III et le roi François Ire, par le commandement du roi, la reine de Nice, et l'en versier la voir feu M. de Savoie, le père, au châtead de Nice, et y mena madame Margueriet, es a nièce. Or, le vieux duc avait trouvé la joune princesse charmante, et avait parlé d'un mariage entre elle et Emmanuel-Philibert. Les deux enfants s'étaient donc vus; mais Emmanuel, tout entier aux exercices de son âge, à sa tendresse pour Loona, a son amitié pour Scianca-Ferro, avait à peine remarqué la jeune princesse. Il n'en avait pas été de même de celle-ci: l'image du jeune prince était entré fortavant dans son cœur, et, lorsque les négociations avaient été rompues, et que la guerre s'était engagée de nouveau entre le roi de France et

le duc de Savoie, elle en avait éprouvé un désespoir rée, désespoir d'enfant auquel personne n'avait fait attention, et qui, longtemps nourri de ses larmes, s'était clangé en une douce, mélancolie, entretenue par ce vague espoir qui n'abandonne jamais les cœurs tendres et croyants.

Vingt ans s'étaient écoulés depuis cette époque, et, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, la princesse Marquerite avait refusé tous les partis qui s'étaient offerts à elle.

En attendant que les hasards du sort ou les décrets de la Providence secondassent ses désirs secrets, elle avait grandi, avait avancé en âge, et était devenue une charmante princesse pleine de grâce, d'aménité et de miséricorde, avec de beaux cheveux blonds couleur d'épis dorés, des yeux châtains, le nez un peu fort, les lêvres grosses, et la peau d'un beau blanc de lait teinté de rose.

De l'autre côté du roi, nous l'avons dit, était Diane de Potiters, cometesse de Brézé, fille de ce sieur de Saint-Vallier qui, complice du connétable de Bourbon, avait été condamné à être décapité en Grève, et qui, déjà sur l'échafaud, agenouillé sous l'épée du bourreau, avait obtenu pour grace — si toutefois la chose peut s'appeler une grace — la commutation de sa peine en une prison perpétuelle « composée de quatre murailles de pierres maçonnées dessus et dessous, auxquelles il ne devait y avoir qu'une petite fenètre par où on lui administrerait son boire et son manger. »

Tout était mystère et merreille chez Diane, qui, née en 1499, avait, à l'époque où nous sommes arrivés, cinquantehuit ans, et qui, par sa jeunesse apparente et sa beauté réelle, effaçait les plus belles et les plus jeunes princesses de la cour; si bien que le roi l'aimait avant toutes et pardessus toutes.

Voici ce que l'on disait de mystérieux et de merveilleux sur cette belle Diane, qui ayait été faite duchesse de Valentinois en 4548, par le roi Henri II:

D'abord, elle descendait, assurait-on, de la fée Mélusine, et roi lui portait, et cette beauté singulière qu'elle avait conservée, étaient un offet de cette descendance. Diane de Saint-Vallier avait hérité de son aïcule, la grande magicienne, le double secret, secret rare et magique, d'être toujours belle et toujours aimée.

Cette beauté éternelle, Diane la devait, disait-on, à des bouillons composés d'or potable. — On sait le rôle que jouait l'or potable dans toutes les préparations chimiques du môyen âge.

Cet amour sans fin, elle le devait à une bague magique que le roi avait recue d'elle, et qui avait la vertu de la faire

aimer du roi, tant que celui-ci la porterait.

Ce dernier bruit surtout avait pris une grande créance, car madame de Nemours racontait à qui voulait l'entendre l'anecdote que nous allons raconter à notre tour.

Le roi étant tombé malade, la reine Catherine de Médicis

avait dit à madame de Nemours :

— Ma chère duchesse, le roi a pour vous une grande affection; allez le voir dans sa chambre, sepez-vous près de son lit, et, tout en causant avec lui, tâchez de lui tirer du troisième doigt de la main gauche la bague qu'il y porte, et qui est un talisman que lui a donné madame de Valentinois pour se faire aimer de lui.

- Or, personne à la cour n'avait en profonde affection madame de Valentinois, non pas qu'elle fût méchante, mais les ieunes ne l'aimaient pas parce que, comme nous l'avons dit, elle s'obstinait à rester jeune, et les vieilles la détestaient parce qu'elle ne voulait pas devenir vieille. Madame de Nemours se chargea donc volontiers de la commission, et, ayant pénétré dans la chambre du roi, et s'étant assise près du lit, elle était parvenue, tout en jouant, à tirer du doigt de Henri la bague, dont lui-même ne connaissait point la vertu: mais à peine la bague était-elle hors du doigt du malade, que celui-ci avait prié madame de Nemours de siffler son valet de chambre. - On sait que, jusqu'à madame de Maintenon, qui inventa les sonnettes, le sifflet d'or ou d'argent était, pour les rois, les princes et les grands seigneurs, la manière d'appeler leurs gens. - Le malade avait donc prié madame de Nemours de siffler son valet de chambre, lequel, étant incontinent entré, recut du roi l'ordre de fermer sa porte à tout le monde.
- Même à madame de Valentinois ? demanda le valet de chambre étonné.
- A madame de Valentinois comme aux autres, répondit aigrement le roi; l'ordre n'admet pas d'exception.

Un quart d'heure après, madame de Valentinois s'était présentée à la porte du roi, et la porte lui avait été refusée.

Elle était revenue au bout d'une heure : mène refûrs, effin, au bout de deux heures, et, cette lois, malgré un troisieme refus, elle avait forcé la porte, était entrée, avait marché droit au roi, lui avait pris la main, s'était aperque que la bague lui manquait, avait obienu l'aveu de ce qui s'était passel, et, séance tenante, avait exigé de Henri qu'il fir redemander sa bague à madame de Nemours. L'ordre du roi de rendre le précieux bijou était si péremptoire, que madame de Nemours, qu'i ne l'avait point encore remis à la reine Catherine, dans l'apprélension de ce qui arrivait, avait renvogé la bague. Une fois l'anneau au doigt du roi, la d'avait repris tout son peuvoir, qui, du reste, depuis ce jour, n'avait fait qu'alter croissant.

Malgré les graves autorités qui rapportent l'histoire, — et notez qu'il no s'agit pas moins, pour les bouillons d'or potable, que du témoignage de Brantôme, et, pour l'affaire de 
l'anneau, que des attestations de M. de Thou et de Nicolas 
l'assiuier, — nous sommes tenté de croire qu'aucune magie 
n'existait dans ce miracle de la belle Diane de Politers, que, 
cent ans plus tard, devait renouveler Ninon de Lenclos; et 
nous sommes disposé à accepter, comme as seule et véritable 
magie, la recette qu'elle donnait elle-même à qui la loi demandait, c'est-à-dire, quelque temps qu'il fit, et même dans 
tes plus grands froids, un bain d'eau de puils. En outre, tous 
les matins, la duchesse se levait avec le jour, faisait une 
promenade de deux heures de heval, et revenait se remettre 
au it, où elle restait jusqu'à midi à lire ou à causer avec ses 
femmes.

Co n'était pas le tout : chaque chose était matière à discussion chez là belle Diane, et les plus graves historiens semblent, à son propos, avoir oublié cette première condition de l'histoire, qui est d'avoir toujours la preuve debout derrière l'accusation.

Mézeray raconte, — et nous ne sommes pas fâché de prendre Mézeray en défaut, — Mézeray raconte que Francois l<sup>et</sup> il aurait accordé la grâce de Jean de Poitiers, père de Diane, qu'après avoir pris de sa fille ce qu'elle avait de plus précieux : or, cela se passait en 1523 ¿ Diane, née en 1409,

avait vingt-quatre ans, et, depuis dix ans, était mariée à Louis de Brézé! Nous ne disons pas que François Fr. fort coutumier du fait, n'ait point imposé certaines conditions à la belle Diane; mais ce n'était pas, comme le dit Mézeray, à une Jeune fille de quatorze ans qu'il impossit ces conditions, et, à moins de bien fort calomnier ce paurre M. de Brézé, à qui sa veuve fit élever ce magnifique tombeau que l'on admire encore à Rouen, on ne peut raisonnablement pas supposer qu'il ait laissé le roi prendre à la femme de vingt-quatre ans ce que la jeune fillo de quatorze avait en de olus précieux.

Tout ce que nous venons de dire, au reste, n'a pour but qu'une chose : c'est de prouver à nos belles lectrices que mieux vant l'histoire écrite par les romanciers que l'histoire écrite par les historiens, d'abord parce qu'elle est plus yraie,

et ensuite parce qu'elle est plus amusante,

En somme, à cotte époque, veuve depuis vingt-six ans de son mari, maîtresse du roi Henri II depuis vingt et un ans, Diane, malgré ses cinquante-huit ans bien comptés, avait le teint le plus uni et le plus beau que l'on pôt voir, de beaux cheveux bouclés du plus beau noir, une taille admirablement prise, un con et une gorge sans défauts.

Cétait au moins l'avis du vieux connétable de Montmorency, qui, bien qu'àgé lui-même de soixante-quatre ans, prétendait jouir auprès de la belle duchesse de priviléges tout particuliers, qui eussent rendu le roi fort jaloux, s'il n'était pas bien convenu que ce sont toujours les gens intéressés à savoir les premiers une chose qui ne la savent jamais que les derniers, et qui quelquefois même ne la savent pas du tout.

Qu'on nous pardonne cette longue digression historicocritique; mais, si une femme de cette cour si graciouse, si lettrée et si galante en méritait la poine, c'était assurément celle qui avait fait porter ses couleurs de veuve, le blace et le noir, à son royal amant, et qui lin avait, grâce à soa beau nom paien de Diane, juspiré l'idée de prendre pour armes un croissant avec cette devise: Donce totum impleat orbem !

Nous avons dit que, derrière le roi Henri II, ayant à sa droîte madame Marguerite de France, et à sa gauche la duchesse de Valentinois, venait le dauphin François, ayant, lui, à sa droite sa sœur Élisabeth, et à sa gauche sa fiancée Marie Stuart.

Le dauphin avait quatorze ans ; Elisabeth, treize ; Marie Stuart, Treize ; — quarante ans a eux trois.

Le dauphin était un enfant faible et maladif, au teint pâle, aux cheveux châtains, aux yeux atones et sans expression bien déterminée, excepté lorsqu'ils regardaient la jeune Marie Stuart ; car alors ils s'animaient et prenaient une expression de désir qui faisait de l'enfant un jeune homme. Au reste, peu enclin aux exercices violents qu'affectionnait le roi son père, il semblait en proie à une langueur incessante dont les médecins cherchaient inutilement la cause, que, guidés par les pamphlets du temps, ils enssent trouvée peutêtre dans le chapitre des Douze Césars, où Suétone raconte les promenades en litière de Néron avec sa mère Agrippine. Toutefois, hâtons-nous de dire que, en sa double qualité d'étrangère et de catholique, Catherine de Médicis était fort détestée, et qu'il ne faudrait pas croire sans examen à tout ce que disaient d'elle les pasquins, les noëls et les satires du temps, presque tous sortis des presses calvinistes. La mort prématurée des jeunes princes François et Charles, auxquels leur mère préférait Henri, ne contribua pas peu à donner créance à tous ces méchants bruits qui ont traversé les siècles, et sont arrivés jusqu'à nous revêtus d'une authenticité presque historique.

La princesse Élisabeth, quoiqu'elle eft un an de moins que le dauphin, était bien plus une jeune fille qu'il n'était un jeune homme. Sa naissance avait été à la fois une joie privée et un bonheur public; car, au moment même où elle vil le jour, la paix se signait entre le roi François l'est le roi Henri VIII. Ainsi celle qui devait, en se mariant, apportal paix avec l'Angleterre. Du reste, son père Henri II la tenait en si grande estime de beauté et de caractère, que, ayant marié avant elle sa sœur cadette, madame Claude, au duc de Lorraine, il répondit à quelqu'un qu'il ui remontait le tort que c mariage faisait à son ainde : « Ma fille Élisabeth n'est point de celles qui se contentent d'avoir un duché pour dot; il lul fant, à elle, un royaume, et qui ne soit pas des moin-

dres, mais des plus grands et des plus nobles, au contraire, tant elle est noble et grande en tout! »

Elle eut le royaume promis, et, avec lui, le malheur et la mort.

Hélas! un sort meilleur n'attendait pas cette belle Marie qui marchait à la gauche du dauphin, son fiancé!

Il y a des infortunes qui ont eu un tel retentissement, qu'elles ont éveillé un écho par tout le monde, et qu'après avoir attiré sur ceux qui en étaient l'objet les regards de leurs contemporains, elles attirent encore sur eux, à travers les siècles, chaque fois qu'un nom prononcé les rappelle, les youx de la postérité.

Ainsi sont les malheurs un peu mérités de la belle Marie, malheurs qui ont tellement dépassé la mesure ordinaire, que les fautes, que les crimes même de la coupable ont disparu devant l'exagération du châtiment.

Mais, alors, nous l'avons dit, la petite reine d'Écosse ponrsuivait joyeusement sa route dans une vie attristée an début par la mort de son père, le chevaleresque Jacques V : sa mère portait pour elle cette couronne d'Écosse pleine d'épines qui, sclon la dernière parole de son père, « par fille était venue, et par fille s'en devait aller! » Le 20 août 1548. clle était arrivée à Morlaix, et, pour la première fois, avait touché la terre de France, où se passèrent ses seuls beaux lours. Elle apportait avec elle cette guirlande de roses écossaises que l'on appelait les quatre Marie, qui étaient do même âge, de la même année, du même mois qu'elle, et qui avaient nom Marie Fleming, Marie Scaton, Marie Livingston et Marie Beaton. C'était, à cette époque, une adorable enfant, et, peu à peu, en grandissant, elle était devenne nne adorable jeune fille. Ses oncles, les Guise, qui croyaient voir en elle la réalisation de leurs vastes projets ambitieux, et qui, non contents d'étendre leur domination sur la France, l'étendaient, par Marie, sur l'Écosse, peut-être même sur l'Angleterre, l'entouraient d'un véritable culte. Ainsi le cardinal de Lorraine écrivait à sa sœur Marie de Guise :

« Votre fille est crue et croit tous les jours en bonté, beauté et vertu; le roi passe son temps à deviser avec elle, et elle le sait aussi bien entretenir de bons et sages propos, comme ferait une femme de vingt-cinq ans. » An reste, c'était bien le bouton de cette rose ardente qui devait s'ouvrir à l'amour et la volupité. Ne sachant rui devait s'ouvrir à l'amour et la volupité. Ne sachant rui dire de ce qui ne lui plaisait pas, elle faisait, au contraire, avec passion tout ce qui lui plaisait : dansait-elle, c'était jas-qu'à ce qu'elle tombât épuisée; chevauchait-elle, c'était au galop, et jusqu'à ce que le meilleur coursier fût rendu; assiati-elle à quelque concert, la musique lui causait des frémissements électriques. Étincolante de pierreries, caressée, adalée, adorée, celle était, à l'âge de trêize ans, une des merveilles de cette cour des Valois, si pleine de merveilles. Catherine de Médicis, qui "n'amait pas grand'chose à par San fils Henri, dissit : « Notre petite reinette écossaise n'a qu'à sourire pour faire tourner toutes les étées françaises! »

Ronsard disait :

Au milieu du printemps, entre le lis naquit. Son corps, qui do blancheur les lis même vainquit; El les roses, qui sont du sang d'Adonis tointes, Furent, par sa couleur, de leur vermeil dépeintes; Amour de ses beaux traits lui composa les yeux, El les Grâces, qui sont les trois filles des cieux, De lours dons les plus beaux cette princesse ornèrent, Et, pour la mieux servir, les cieux abandonnèrent.

Et, toutes ces charmantes louanges, elle pouvait, la royale enfant, en comprendre les finesses : prose et vers n'avaient point de secrets pour elle; elle parlait le grec, le latin, l'italien, l'anglais, l'espagnol et le français; de même que la poésie et la science lui faisaient une couronne, les autres arts réclamaient son encouragement. Dans ses voyages de cour, qui la promenaient de résidence en résidence, elle allait de Saint-Germain à Chambord, de Chambord à Fontainebleau, de Fontainebleau au Louvre; là, elle fleurissait au milieu des plafonds du Primatice, des toiles du Titien, des fresques du Rosso, des chefs-d'œuvre de Léonard de Vinci. des statues de Germain Pilon, des sculptures de Jean Goujon, des monuments, des portiques, des chapelles de Philibert Delorme ; si bien qu'on était tenté de croire, la voyant si poétique, si charmante, si parfaite, au milieu de toutes ces merveilles du génie, que c'était, non pas une création appartenant a l'espèce humaine, mais quelque métamorphose pareille à celle de Galatée, quelque Vénus détachée de sa toile, quelque Hébé descendue de son piédestal.

Et, maintenant, nous à qui manque le pinceau du peintre, essayons de donner, avec la plume du romancier, une idée

de cette enivrante beauté.

Elle allait avoir quatorze ans, comme nous l'avons dit. Son teint tenait du lis, de la pêche et de la rose, un peu plus du lis peut-être que de tout le reste. Son front haut, bombé dans la partie supérieure, semblait le siège d'une dignité flère, à la fois - mélange singulier! - pleine de douceur, d'intelligence et d'audace. On sentait que la volonté, comprimée par ce front, tendue vers l'amour et le plaisir, bondirait au delà des passions ordinaires, et, s'il le fallait pour contenter ses instincts voluptueux et despotiques, irait jusqu'au crime. Son nez, fin, délicat, mais cependant ferme, était aquilin ainsi que ceux des Guise. Son oreille se dessinait petite et enroulée comme une coquille de nacre irisée de rose, sous sa tempe palpitante. Ses yeux bruns, de cette teinte qui flotte entre le marron et le violet, étaient d'une transparence humide et pourtant pleine de flamme, sons leurs cils châtains, sous leurs sourcils dessinés avec une purete antique. Enfin. deux plis charmants achevaient, à ses deux angles, une bouche aux lèvres pourpres, frémissantes, entr'ouvertes, qui, en souriant, semblait répandre la joie autour d'elle, et qui surmontait un menton frais, blanc, arrondi et perdu dans des contours dont l'imperceptible rebondissement se rattachait à un con onduleux et velonté comme celui du cygne.

Telle était celle que Ronsard et du Bellay nommaient leur dixième muse; telle était la tête qui devait, trent et un ans plus tard, se poser sur le billot de Fortheringay, et que devait séparer du corps la hache du bourreau d'Elisabeth.

Hélas! si un magicien fût venu dire à toute cette foule qui regardait la brillante cavaleade s'enfoncer sous les grands arbres du parc de Saint-Germain le sort qui attendait ces rois, ces princes, ces princesses, ces grands seigneurs, ces grandes dames, est-il une veste de toile ou une robe de bure qui cit voult échanger sa destinée coutre celle de ces beaux gentilshommes à pourpoint de soie et de velours, ou de ces belles dames à corsage brodé de perles et à jupe de brocart d'or?

Laissons-les se perdre sous les voûtes sombres des marronniers et des hêtres, et revenons au château de Saint-Germain, où nous avons dit que Catherine de Médicis était restée, sous le prétexte d'une légère indisposition.

## П

## LA CHASSE DU ROI.

A peine les pages et les écuyers, formant les derniers rangs du cortége, eurent-ils disparu dans l'épaisseur des taillis qui succèdent aux grands arbres, et qui, à cette époque, faisaient comme une centure au pare de Saint-Germain, que Catherine se retira du balcon, trant à elle Charles et Henri, et, renvoyant l'ainé à son professeur et le cadet à ses femmes, elle resta avec la petite Marguerite, trop jeuuo encore pour que l'on s'inquiétât do ce qu'elle pouvait voir et entendre.

Elle venait d'éloigner ses deux fils, lorsque son valet de chambre de confiance entra, lui annonçant que les deux personnes attendues par elle étaient à ses ordres dans son cabinet.

Elle se leva aussitôt, hésita un instant pour savoir si elle ne renverrait pas la princesse comme elle avait renvoyé les petits princes; mais, jugeant sans doule sa présence peu dangereuse, elle la prit par la main, et s'avança vers son eabinet.

Catherine de Médicis était, alors, une femme de trentehuit aus, de belle et riche taille et de grande majesté, Elle avait le visage agréable, le cou très-beau, les mains magnifiques. Ses yeux noirs étalent presque toujours à demi voités, excepté lorsqu'elle avait besoin de lire au fond du cœur de ses adversaires : alors, leur regard avait le double brillant et la double aculté de deux glaives tirés du fourreau et plongés en même temps dans la même politrine, où lis restaient en quelque sorte ensevells jusqu'à ce qu'ils en eus-

sent exploré les dernières profondeurs.

Elle avait beaucoup souffert et beaucoup souri pour cacher ses souffrances. D'abord, pendant les dix premières années de son mariage, — qui furent stériles, et où vingt fois il fut question de la répudier et de donner au dauphin une autre épouse, — l'amour de celui-ei la protégea seul, et luita obstinement contre la plus terrible et la plus i nexorable de toutes les raisons, contre la raison d'État. Enfin, en 1344, au bout de onze ans de mariage, elle mit au monde le prince François.

Mais déjà, depuis neuf ans, son mari était l'amant de

Diane de Poitiers.

Peul-tire, si, dès le commencement de son mariage, elle ett été heureuse mère, épouse féconde, peut-tire eut-elle lutté, comme femme et comme reine, contre la belle duchesse; mais sa stérillé l'abaissait au-dessous du rang d'une maitresse; au lieu de lutter, elle se courba, et, par son humilité, acheta la protection de sa rivale.

De plus, toute cette belle seigneurie d'épée, tous ces britiants hommes de guerre qui n'estimiatent la noblesse que lorsque c'était une fleur poussée dans le sang, et cueillie sur un champ de bataille, faisaient peu de cas de la race commerçante des Médieis. On jouait sur le nom et sur les armes : leurs ancétres étaient des médecins, médici; leurs armes étaient, non pas des boulets de canon, comme ils disaient, mais des pilules. Marie Stuart elle-même, qui caressait de sa jolie main d'enfant la duchesse de Valentinois, en faisait parfois une griffe pour égratigner Catherine.

- Venez-vous avec nous chez la marchande florentine ? di-

sait-elle au connétable de Montmorency.

Catherine dévorait tous ces outrages ; elle atendair, Ou atendait-elle ? Elle n'en savait certes rien elle même, Henri II, son royal époux, était du même âge qu'elle, et d'une santé qui lui promettait de longs jours. N'importe, elle attendait avec l'entétement du génie qui, sentant et appréclant sa propre valeur, comprend que, Dieu ne faisant rien d'inutile, l'avenir ne saurait lui manquer.

Elle s'était tournée, alors, du côté des Guise.

Henri, saractère faible, ne savait jamais être le maître seu : tantôt il était le maître avec le connétable, et c'étaient les Guise qui avaient le dessous; tantôt il était le maître avec les Guise, et c'était le connétable qui était en défaveur.

Aussi avait-on fait sur le roi Henri II le quatrain sui-

Sire, si vous laissez, comme Charles désire, Comme Diane vout, par trop vous gouverner, Fondre, pétrir, mollir, refondre et retourner; Sire, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus que cire.

On sait quelle était Diane; quant à Charles, c'était le cardinal de Lorraine.

An reste, noble et fière famille que celle de ces Guise. Un jour que le duc Claude était venu, accompagné de ses six fils, rendre hommage au roi François fa, à son lever du Louvre, le roi lui avait dit: « Mon cousin, je vous tiens pour un homme bien heureux de vous voir renaître, avant que de mourir, dans une si belle et si riche posté-

Et, en estet, le due Claude, en mourant, laissait après lui la famille la plus riche, la plus habile et la plus ambitieuse du royaume. Ces six frères, présentés par leur père à François le, avaient, à éux six, environ huit cent mille livres de rente, c'est-à-dire plus de quatre millions de notre mon-Baie actuelle.

D'abord venait l'ainé, celui que l'on appela le due Francis, le Balafré, le grand due de Guise enlin. Sa situation à la cour était presque celle d'un prince du sang. Il avait un aumônier, un argeniler, huit secretaires, vingt pages, quatrovingts officiers ou gens do service, une vénerie dont les chiens ne le cédaient qu'à la race grise du ci, dite race royale; des écuries pleines de chevaux barbes qu'il tirait d'Afrique, de Turquie et d'Espagne; des perchoirs pleins de gerfauts et de faucons sans prix, lesquels lui étaient envoyés par Soliman et par tous les princes infidèles, qui lui en faisaient hommage sur sa renommée. Le roi do Navarre lui écrivait pour lui annoncer la naissance de son fils, qui fut, depuis, Henri IV. Le connétable de Montmorency lui-même, le plus orgueilleux haron de son temps, lui écrivait, commençant sa lettre par Monseigneur, et la terminant par Votre très-abunble et très-obeissant serviteur; et lui répondait: Monsieur le connétable, et : Votre bien bon ami; ce qui n'était pas vrai, au reste, la maison de Guise et la maison de Montmorence étant en querre éternelle.

Il fant avoir la les chroniques du temps, soit qu'elles se dévoulent sous la plume aristocratique du sieur de Brantôme, soit qu'elles s'enregistrent, heure par heure, au journal du grand audiencier Pierre de l'Estolie, pour se faire une idée de la puissance de cette race privilègiée et tragique, forte dans la rue comme sur le champ de batailé, ecoutée au milieu des carrefours des halles comme dans les cabinets du Louvre, de Windsor ou du Vatican, lorsqu'elle parlait par la bouche du due François surtout. Faites-vous montrer au Musée d'artillerie la cuirasse que cet atné des Guise portait au siége de Metz, et vous y verrez la frace de cinq halles, dont trois cussent certainement été mortelles, si elles ne fussent venues s'amortir contre le rempart d'acier.

Auss, était-ce une joie pour la population de Paris lorsqu'il sortait de l'hôtel de Guise, et que, plus connu et pius populaire que le roi lui-même, monté sur Fleur-de-Lis on Mouton — C'étaient ses donx chevaux favoris — avec son pourpoint et ses chausses de sole cramoisie, son mantean de son pourpoint, suivi de quatre cents gentilshommes, il traversait les rues de la capitale. Alors, tous accouraient sur son passage, les uns brisant des branches d'arbre, les autres arrachant des fleurs, et jetant branches d'arbre etfleurs sous les pieds de son cheval en criant :

Vive notre duc!

Et lui, se dressant sur sos étriers, comme il faisait les jours de bataille, pour voir plus loin et attirer les coups à lui, ou se penchant à droite et à gauche, saluant courloisement les femmes, les hommes et les vieillards, souriant aux jeunes filles, caressant les enfants, lui était le vrai roi, non pas du Louvre, de Saint-Germain, de Fontainebleau ou des Tournelles, mais le roi des rues, des carrefours, des halles; yrai roi, roi réel, puisqu'il était le roi des cœurs!

Aussi, au risque de rompre la trève dont la France avait si grand besoin, quand le pape Paul III, — à propos d'une querelle particultère avec les Colonna, que l'appui qu'ils avaient espéré trouver dans Philippe II avait rendus assez hardis pour prendre les armes contre le saint-siège, — quand le pape, disons-nous, à propos de cette querelle, déclara le roi d'Espagne déchu de sa royauté de Naples, et offrit cette royauté à Henri II, le roi n'hésita pas à nommer général en chef de l'armée qu'il envoyait en Italie le due François de Guise.

Il est vrai que, à cette occasion, et pour la première fois peut-être, Guise et Montmorency se trouvaient d'accord. François de Guise hors de France, Anne de Montmorency se trouvait le premier personange du royaume; et, tandis que le grand capitaine poursuivait au delà des monts ses projets de gloire, lui, qui se croyait un grand politique, poursuivait à la cour ses projets d'ambition, dont le plus ardent était, pour le moment, de marier son fils à madame Diane, dille légitime de la duchésse de Valentinois, et veuve du duc de Castro, de la maison de Farnése, tué à l'assant d'Hesdin.

M. le duc François de Guise était donc à Rome, guerroyant contre le duc d'Albe.

Après le duc François de Guise venait le cardinal de Lorraine, grand soigneur d'Eglise qui le cédait de bien pen à son frère, et que Pie V appelait le pape d'au delà des monts. C'était, comme dit l'auteur de l'Histoire de Marie Stuert, un négociateur à deux tranchants, fier comme un Guise, délié comme un Italien. Plus tard, il devait concevir, mutrir et mettre à exécution cette grande idée de la Ligue, qui fit monter pas à pas à son neveu les degrés du trone, jusqu'au moment où oncle et neveu furent frappés par l'épée des quarante-cinq. Lorsque les six Guise étaient à la cour, les quatre plus jeunes, le duc d'Aumale, le grand prieur, le marquis d'Elbeuf et le cardinal de Guise, ne maquaient jamais de venir d'Abord au lever du cardinal Charles;

puis ensuite, tous cinq allaient au lever du duc François, qui les conduisait chez le roi.

Au reste, tous deux avaient, l'un en homme de guerre, l'autre en homme d'Eglise, dressé leurs batteries pour l'avenir : le due François était fait le-maître du roi, le cardinal Charles s'était fait l'amant de la reine. Le grave l'Estoille raconte le fait de manière à ce que le plus incrédule lecteur ne conserve aucun doute sur ce point. « Un de mes amis, dit-il, n'a conté que, estant couché avec le valet du cardinal dans une pièce qui entroit en celle de la royne mère, il vit, vers le minuit, ledit cardinal, avec une robe de chambre seulement sur les épaules, qui passoit pour aller voir la royne, et que son ami lui dit que, s'il parloit de ce mill'avoit vu, il v perdroit la vie. »

Quant aux quatre autres princes de la maison de Guise, qui jouent un rôle presque nul dans le courant de cette histoire, leur portrait nous ménerait trop loin. Bornons-nous done, tout insuffisants qu'ils sont, à ceux que nous venons de tracer du due François et du cardinal Charles.

C'était ce cardinal Charles que l'on avait vu, la nuit, se rendant chez la royne avec une robe de chambre seulement sur les épaules, qui attendait Catherine de Médicis dans son cabinet.

Catherine savait le trouver là; mais elle ignorait qu'il n'y fût point seul.

En esset, il était accompagné d'un jeune homme de vingtcinq à vingt-six ans, élégamment vêtu, quoiqu'il sût visiblement en habit de voyage.

— Ah! c'est vous, monsieur de Nemours! s'écria la reine en apercevant le jeune homme; vous arrivez d'Italie... Quelles nouvelles de Rome?

 Mauvaises, madame! répondit le cardinal, tandis que le duc de Nemours saluait la reine.

— Mauvaises!... Notre cher cousin le duc de Guise aurait-il été battu? demanda Catherine. Prenez garde! vous me diriez oui, que je répondrais non, tant je tiens la chose pour impossible!

Non, madame, répondit le duc de Nemours, M. de Guise n'a point été battu; comme vous dites, c'est chose impossible! Mais il est trahi par les Caraffa, abandonné par le

la position n'était plus tenable pour sa gloire, ni pour celle de la France, et qu'il demandait ou des renforts ou son rappel.

- Et, selon nos conventions, madame, dit le cardinal, je

vous ai d'abord conduit M. de Nemours.

- Mais, dit Catherine, le rappel de M. de Guise, c'est l'abandon des prétentions du roi de France sur le royaume de Naples, et de mes prétentions, à moi, sur le duché de Toscane.

- Oui, dit le cardinal; mais remarquez bien, madame, que nous ne nouvons tarder à avoir la guerre en France, et que, alors, ce n'est plus Naples et Florence qu'il s'agit de reconquérir, c'est Paris qu'il s'agit de protéger.

- Comment, Paris? Vous riez, monsieur le cardinal! Il me semble que la France peut défendre la France, et que

Paris se protége tout scul.

- Je crains que vous ne soyez dans l'erreur, madame, répondit le cardinal. Le meilleur de nos troupes, comptant sur la trêve, a passé en Italie avec mon frère, et, certes. sans la conduite ambigue du cardinal Caraffa, sans la trabison du duc de Parme, qui a oublié ce qu'il devait au roi de France pour passer au parti de l'empereur, les progrès que l'on eût faits du côté de Naples, et le besoin que le roi Philippe II eût en de se dégarnir à son tour pour protèger Naples, nous eut sauvegardes d'une attaque; mais, aujourd'hni que Philippe II est assuré que ce qu'il a d'hommes en Italie suffit pour nous tenir en échec, il tournera les yeux du côté de la France, et ne manquera pas de profiter de sa faiblesse; sans compter que le neveu de M. le connétable vient de faire une équipée qui donnera à cette rupture de trêve par le roi d'Espagne une apparence de justice.
- Vous voulez parler de son entreprise sur Douai? dit Catherine.
  - Justement.
- Écoutez, dit la reine, vous savez que je n'aime pas l'amiral plus que vous ne l'aimez vous-même : ainsi, démolissez-le de votre côté, je ne vous en empêcherai pas; mais, au contraire, i'v aiderai de toute ma puissance,
  - En attendant, que décidez-vous? dit le cardinal.

Et, voyant que Catherine hésitait :

— Oh! continua-t-il, vous pouvez parler devant M. de Nemours; lui aussi est de Savoie, mais autant notre ami que le prince Emmanuel-Philibert, son cousin, est notre ennemi.

 Décidez vous-meme, mon cher cardinal, répondit Catherine en jetant un regard oblique au prélat; je ne suis qu'une femme dont le faible esprit n'entend pas grand'chose à la nolitique... Ainsi décidez.

Le cardinal avait compris le coup d'œil de Catherine : pour elle, il n'y avait pas d'amis; il n'y avait quo des complices.

 N'importe, dit Charles de Guise, avancez toujours un avis, madame, et je me permettrai de le combattre, s'il se

trouve en contradiction avec le mien.

- Eh bien, je pense, dit Catherine, que le roi, étant le seul chef de l'État, est le seul qui doit être prévenu avant tous des choses importantes... A mon avis donc, si M. le due n'est pas trop fatigué, il doit prendre un cheval, raejoindre le roi, quelque part qu'il se trouve, et lui vasmettre, avant personne, les nouvelles dont votre bienveillante amité pour moi, mon cher cardinal, m'a faite, à mon grand regret, maîtresse avant lui.
- Le cardinal se retourna vers le duc de Nemours comme bour l'interroger.

Mais celui-ci, s'inclinant :

- Je ne suis jamais fatigué, monseigneur, dit-il, lorsqu'il

s'agit du service du roi.

- En ce cas, dit le cardinal, je vais vous faire donner un cheval, et, à tout lassard, prévenir les secrétaires qu'il y aura conseil chez le roi à son retour de la chasse... Venez, monsieur de Nemours.
- Le jeune duc salua respectueusement la reine, et il s'apprêtait à suivre M. le cardinal de Lorraine, lorsque Catherine toucha légèrement le bras do ce dernier.
- Passez devant, monsieur de Nemours, dit Charles de Guise.
  - Monseigneur..., fit Jacques-de Nemours hésitant.
  - Je vous en prie.
- Et moi, dit la reine en lui tendant sa belle main, je vous l'ordonne, monsieur le duc.

Le duc, comprenant que, sans doute, la reine avait un dernier mot à dire au cardinal, ne sit plus de dissieut d'obéir, et, baisant la main de la reine, il sortit le premier, laissant à dessein retomber la tapisserie derrière lui.

- Que vouliez-vous me dire, ma chère reine? demanda le cardinal.

— Je voulais vous dire, répondit Catherine, que le bon roi Louis onzième, qui, en échange de cinq cent mille écus qu'il lui ayait prêtés, a donné à notre aieul Laurent de Médicls la permission de mettre trois fleurs de lis dans nos armes, avait l'habitude de répéter: « Si mon bonnet de nuit! » Méditez cette maxime du bon roi Louis onzième, mon cher cardinal.. Vous étes trop confant!

Le cardinal sourit de l'avis qui lui étau donné: lui qui passait pour le politique le plus défiant de l'époque, avait rencontré défiance plus grande que la sienne.

Il est vrai que c'était dans la Florentine Catherine de Médicis.

Le cardinal franchit à son tour le rempart de tapisserie, et vit le prudent jeune homme, qui, afin de ne pas être accusé de curiosité, l'attendait à dix pas en ayant dans le corridor.

Tous deux descendirent júsque dans la cour, où Charles de Guise donna l'ordre à un page des écuries d'amener à l'instant même un cheval tout équipé.

Le page revint cinq minutes après, conduisant le cheval. Nemours se mit en selle avec l'élégance d'un cavalier consommé, et s'élanca au galop par la grande allée du parc.

Le jeune homme s'était informé de la direction qu'avait prise la chasse, et il lui avait été répondu que l'on avait du attaquer l'animal près de la route de Poissy.

Il avait donc dirigé sa course de ce côté, espérant que, une fois arrivé au lancer, le bruit du cor le guiderait vers le point où serait le roi.

Mais, aux environs de la route de Poissy, il ne vit et n'entendit rien.

Un nûcheron interrogé lui dit que la chasse s'était emportée du côte de Conflans.

li tourna aussitôt son cheval du côté indiqué.

Au bout d'un quart d'heure, en croisant une route transversale, il aperçut, au milieu d'un carrefour voisin, un cavalier qui se dressait sur ses étriers pour voir de plus loin, et qui approchait sa main de son oreille pour mieux entendre.

Ce cavalier était un chasseur qui essayait évidemment de s'orienter.

Si perdu que fût ce chasseur, il devait en savoir, sur l'endroit probable où l'on trouverait le roi, encore plus que le jeune duc, arrivé d'Italie depuis une demi-heure à peine.

Aussi M. de Nemours alla-t-il droit au chasseur. Celui-ci, voyant, de son côté, un cavalier se rapprocher

de lui, et pensant avoir affaire à quelqu'un qui pourrait le renseigner sur la marche de la chasse, fit aussi quelques pas en avant.

Mais hientat tons deux d'un même mouvement, éparan-

Mais bientôt tous deux, d'un même mouvement, éperonnèrent leurs chevaux : ils venaient de se reconnaître.

Le chasseur perdu, qui essayait de s'orienter en se levant sur ses étriers pour voir, et en rapprochant sa main de son oreille pour entendre, était le capitaine de la garde écossaise.

Les deux cavaliers s'abordèrent avoc cette familiarité courtoise qui distinguait les jeunes séigneurs de l'époque. D'ailleurs, l'un, le duc de Nomours, était de maison princière, c'est vrai; mais l'autre, le comte de Montgomery, était de la plus vieille noblesse normande, descendant de ce Roger de Montgomery qui avait accompagné Guillaume le Bàtard à la conquête de l'Angleterre.

Or, à cette époque, il existait en France quelques vieux nons qui se croyaient les éganx des noms les plus puissants et les plus glorieux, malgré l'infériorité des titres qu'ils portaient. Ainsi était-il des Montmorency, qui ne se titraient que de baron; des Rohan, qui n'étaient que seigneurs; des Coury, qui n'étaient que sires, et des Montgomery, qui n'étaient que comtes.

Comme l'avait pensé le duc de Nemours, Montgomery avait perdu la chasse, et cherchait à s'orienter.

Au reste, l'endroit où ils se trouvaient était bien choisi pour cela, puisque c'était un carrefour placé sur une hauteur, vers laquelle tous les bruits devaient monter, ét dominant cinq ou six routes par lesquelles, en se faisant battre, ne pouvait manquer de passer l'animal.

Les deux jeunes gens, qui s'étaient quittés depuis plus de six mois déjà, avaient, au reste, mille questions importantes à se faire : Montgomery au sujet de l'armée et des belles entreprises de guerre que devait naturellement tenter M. de Guise; l'autre au sujet de la cour de France et des belles aventures d'amour qui devaients' y accomplir.

Ils étaient au plus chaud de cette intéressante conversation, lorsque le comte de Montgomery posa sa main sur le bras du duc.

Il avait cru entendre les abois éloignés de la mente.

Tous deux écoutèrent. Le conte ne s'était pas trompé: à extrémité d'une allée immense, ils virent tout à coup passer, rapide comme une flèche, un énorme sangier; puis, à cinquante pas derrière lui, les plus ardents des chiens, puis le gros de la meute, puis les trainards.

A l'instant même, Montgomery porta son cor à sa houche et sonna la vue, afin de rallier ceux qui, comme lui, pourvaient être égarés; et le nombre devait en être grand, car sur la trace de l'animal passèrent trois personnes seulement, un homme et deux femmes.

Dans l'homme, à l'ardeur avec laquelle il poussait son cheval, les deux officiers erurent reconnaître le roi; mais la distance était si grande, qu'il leur fut impossible de dire quelles étaient les deux hardies amazones qui le suivaient de si près.

Tout le reste de la chasse semblait égaré.

Le duc de Nemours et le comte de Montgomery s'élancérent dans une allée qui, vu la direction suivie par l'animal,

leur permettait de couper la chasse à angle droit.

Le roi avait, on effet, attaqué, près de la route de Poissy, la bête, qui, en termes de vénerie, était ce qu'on appelle un ragot. Celle-ci avait débuéhé avec cette roideur qui caractérisent les vieux animaux, et avait piqué droit sur Conflans. Le roi était parti aussiôts sur sa trace en sonnant le lancer, et toute la cour avait suivi le roi.

Mais les sangliers sont mauvais courtisans : celui auquel on avait, pour le moment, affaire, au lieu de choisir les grandes futaies et les belles routes, s'était lancé dans les taillis les plus fourrés, et dans les ronciers les plus épais; d'où il était résulté que, au bout d'un quart d'houre, il n'y avait plus, derrière le roi, que les chasseurs les plus acharnés, et que, de toutes les dames, trois seulement tenaien bon : c'étaient madame Marquerie, seure du roi, Diane de Poitiers et la petite reinette Marie Stuart, comme l'appelait Catherine.

Malgré le courage des illustres chasseurs et chasseresses que nous venons de nommer, les difficultés du terrain, l'épaisseur du hois, qui obligail les cavaliers à faire des détours, la huuteur des ronciers, qu'il était impossible de franchir, avaient bientôt permis au sanglier et aux chiens de perdre dans l'éloignement; mais, à l'extrémité de la forêt, l'animal avait trouvé le mur, et force lui avait été de revenir sur ses pas.

Le roi, un instant distancé, mais sûr de sa race de chiens gris, s'était donc arrêté; ce qui avait donné le temps à quelques chasseurs de le rejoindre; mais bientôt les abois s'étaient fait entendre de nouveau.

La portion de forêt vers laquelle se dirigeait l'animal était mieux éclaireie que l'autre; il en résulta que, cette fois, le roi put reprendre sa poursuite avec chance de la mener à bout.

Seulement, il arriva ce qui était arrivé dix minutes auparvant : chacun ne tiut que selon sa force et son courage. D'ailleurs, au milieu de cette cour, toute composée de beaux seigneurs et de galantes dames, beaucoup peut-être restaient en arrière, qui n'y étaient pas absolument forcés par la paresse de leurs chevaux, par l'épaisseur du bois ou par les inégalités du terraiu, et c'est ce que prouvaient clairement les groupes que l'on rencontrait arrêtés à l'angle des altées et au milieu des carrefours, et qui semblaient plus attentifs à suivre les conversations éngagées qu'à écouter l'aboi des chiens ou le cor des piqueurs.

Voilà comment, lorsque l'animal avait passé en vuo de Montgomery et de Nemours, il se trouvait n'étre suivi que d'un cavalier dans lequel les jeunes gens avaient cru reconnaire le roi, et de deux dames qu'ils n'avaient pas reconnues.

C'était, en effet, le roi qui, avec son ardeur ordinaire,

voulait arriver le premier à l'acculée, c'est-à-dire au moment où le sanglier s'acculerait à quelque arbre, à quelque roncier, à quelque roc, et ferait tête aux chiens.

cier, a queique roc, et terat tete aux emens. Les deux amazones qui le suivaient étaient madame de Valentinois et la petite reine Marie, l'une la meilleure, l'autre

la plus bardie cavalière de toute la cour.

Au reste, le sanglier commençait à se lasser; il était évident qu'il ne tarderait point à tenir; déjà les chiens les plus ardents lui souffiaient au poil.

Pendant un quart d'heure encore, cependant, il essaya d'échapper par la fuite à ses ennemis; mais, se sentant de plus en plus rejoint, il résolut de faire une belle mort, une véritable mort de sanglier; et, ayant trouve une racine d'arbre à sa commodité, il s'y accula en grognant et en faisant claquer ses máchiers l'une contre l'autre.

A peine y fut-il, que toute la meute se rua sur lui, et indiqua, par ses abois redoublés, que l'animal faisait tête.

A ces abois se mêla bientôt le cor du roi. Henri était arrivé, suivant d'aussi près les chiens que les chiens euxmêmes suivaient l'animal.

Il regarda autour de lui tout en sonnant, cherchant son porte-arquebuse; mais il avait distancé jusqu'aux plus acharnes piqueurs, jusqu'à ceux-là mêmes dont le devoir était de ne jamais le quitter, et ne vit, accourant de toute la vitesse de leurs chevaux, que Diane et Marie Stuart, qui avaient, nous l'avons dit, tenu bon.

Pas une boucle de la chevelure de la belle duchesse de Valentinois n'était dérangée, et son toquet de velours était fixé au sommet de sa tête avec autant de fermeté qu'au moment du départ.

Quant à la petite Marie, elle avait perdu voile et loquet, et ses beaux cheveux châtains, épars au vent, attestaient, comme le pourpre charmant de ses joues, de l'ardeur de sa course.

Aux sons prelongés que le roi tirait de son cor, l'arquebusier accourut, une arquebuse à la main, l'autre à l'arçon de sa selle.

Derrière lui, à travers l'épaisseur des bois, on voyait briller, se rapprochant, les broderies d'or et les vives couleurs des robes, des pourpoints et des manteaux. C'étaient les chasseurs qui arrivaient de tous côtés.

L'animal faisait de son mieux: attaqué à la fois par soixante chiens, il tenait tête à tous ses ennemis. Il est vrai que, tandis que les dents les plus aiguës s'émoussaient sur son poil rugueux, chacun de ses coups de boutoir, à lul, faisait une blessure profonde à celui de ses adversaires qui en était atteint; mais, quoique mortellement blessés, quoique perdant tout leur sang, quoique les entrailles trainantes, les gris du roi, comme on les appelait, étaient de si noble race, qu'ils ne revenaient que plus acharnés au combat, et qu'on ne connaissail les blessés qu'anx taches de sang plus nombreuses qui marbraient ce mouvant tajos.

Le roi comprit qu'il était temps de mettre fin à la houche-

rie, ou qu'il allait y perdre ses meilleurs chiens. Il jeta son cor, et fit signe qu'on lui donnât son arque-

buse. La mèche était allumée d'avance; l'arquebusier n'eut donc

qu'à présenter l'arme au roi. Henri était excellent tireur, et manquait rarement son

coup.

L'arquebuse à la main, il s'avança à la distance de vingtcinq pas à peu près du sanglier, dont les yeux brillaient comme deux charbons ardents.

Il visa entre les yeux de l'animal, et làcha le coup.

L'animal avait reçu la décharge à la tête; mais un mouvement qu'il avait fait au moment où le roi appuyait sur la détente, avait présenté son front de biais : la balle avait glissé sur l'os, et avait été tuer un des chiens.

On ponvait voir sur la hure du sanglier, entre l'œil et l'oreille, la trainée du sang indiquant le passage de la balle.

Henri demeura un instant étonné que l'animal ne fut pas tombé sur le coup, tandis que son cheval, tout frissonnant, plié sur les jarrets de derrière, pietinait des pieds de devant.

Il tendit au piqueur l'arquebuse déchargée en demandant l'autre.

L'autre était tout amorcée et tout allumée; le piqueur la lui donna.

Le roi la prit et porta la crosse à son épaule. Mais, avant qu'il eût eu le temps de viser, le sanglier, ne voulant, sans doute, pas attendre le hasard d'un second coup, donna une violente seconse aux chiens qui l'entouraient, our it au milieu de la meute un sillon sangiant, et, rapide comme l'éclair, passa entre les jambes du cheval du roi, qui se drossa sur ses pieds de derrière en poussant un hennissement de douleur, montra son ventre ouvert d'où ruisselait le sang et (ombaient les entrailles, et, s'abaissant aussitôt, engagea le roi sous lui.

Tout cela avait été si instantané, que pas un des spectateurs n'avait songé à s'élancer au-devant du sanglier, qui était revenu sur le roi, avant même que celui-ci eût eu le temps de tirer son couteau de chasse.

Henri essaya d'y porter la main; mais la chose était impossible : le couteau de chasse était engagé lui-même sons le côté gauche du roi.

Si brave qu'il fût, le roi ouvrait déjà la bouche pour crier à l'aide, — car la tête hideuse du sanglier, avec ses yeux de braise, sa guoule sanglante et ses défenses acérées, n'était plus qu'à quelques pouces, — quand, tout à coup, il entendit à son oreille une, voix qui, de cet accent ferme auquel il n' y a point à se méprendre, lui disait:

- Ne bougez pas, sire; je réponds de tout!

Puis il sentit un bras qui soulevait le sien, et il vit passer, comme un éclair, une lame large et aigné qui, au défaut de l'épaule, alla s'enfoncer jusqu'à la garde dans le corps du sanglier.

En même temps, deux bras vigoureux tiraient Henri en arrière, ne laissant exposé aux coups de l'animal expirant que le nouvel adversaire qui venait de le frapper au cœur.

Celui qui tirait le roi en arrière, c'était le duc de Nemours, Celui qui, un genou en terre et le bras tendu, venait de frapper au cœur le sanglier, c'était le comte de Montgomery.

Le comte de Montgomery tira son épée du corps de l'animal, l'essuya sur le gazon vert et touffu, la remit au fourreau, et, s'approchant de Henri II, comme si rien d'extraordinaire ne se fût passé:

 Sire, dit-il, j'ai l'honneur de présenter au roi M. le duc de Nemours, qui vient de par delà les monts, et qui apporte au roi des nouvelles de M. le duc de Guise et dé sa brave armée d'Italie.

### П

#### CONNÉTABLE ET CARDINAL.

Deux heures après la scène que nous venons de décrire; l'émotion privée ou officielle apaisée dans le cœur des assistants: les félicitations faites à Gabriel de Lorges, comte de Montgomery, et à Jacques de Savoie, duc de Nemours, les deux sauveurs du roi, sur le courage et l'adresse qu'ils avaient déployés dans cette occasion : la curée, - chose importante, que les plus graves affaires ne permettaient pas de négliger, - accomplie dans la grande cour du château en presence du roi, de la reine et de tous les seigneurs et dames présents à Saint-Germain, Henri II, le visage souriant comme l'est celui d'un homme qui vient d'échapper à un danger de mort, et qui se sent d'autant plus plein de vie et de santé, que ce danger a été plus grand, Henri II, disonsnous, entrait dans son cabinet, où l'attendaient, outre ses conseillers ordinaires, le cardinal Charles de Lorraine et le connétable de Montmorency.

Nous avons deux ou trois fois déjà nommé le connétable de Monthorency; mais nous avons négligé de faire pour lui ce que nous avons fait pour les autres héros de cette histoire, c'est-à-dire de l'exhumer de sa tombe, et de le faire poser devant nos lecteurs ainsi que ce grand connétable de Bourbon que ses soldats portèrent, après sa mort, chez un peintre, afin qué cedui-ci leur en fit un portrait debout et tout armé, comme s'il etit été vivant.

Anne de Montmorency était, alors, le chef de cette vieille fanfille de barons chrétiens ou barons de France, comme ils s'initialaient, issue de Bouchard de Montmorency, et qui a fourni dix connétables au royaume.

Il s'appelait et se qualifiait Anne de Montmorency, duc, pair, maréchal, grand maître, connétable et premier baron de France, chevalier de Saint-Michel et de la Jarrettère; capitaine de cent hommes des ordonnances du roi; gouverneur et lieutenant générad du Laeguedoc; comte de Beaumont, de Dammartin, de la Fère-en-Tardenois et de Châteaubriant; vicome de Melun et de Montreuil; baron d'Amville, do Préaux, de Montron, d'Offemont, de Mello, de Châteauneuf, de la Itochepot, de Dangu, de Méru, de Thoré, de Sarotsiy, de Gourville, de Derval, de Chaneaux, de Itougé, d'Aspremont, de Maintenay; seigneur d'Écouen, de Charlily, de l'Isle-Adam, de Condians-Sainte-Honorine, de Nogen, de Valmondois, de Compiègne, de Gandelu, de Marigny, de Thonront.

Comme on voit par cette nomenclature de titres, le roi pourait être roi dans Paris, mais Montmorency était duc, comte, baron, tout autour de Paris; si bien que la royauté semblait omprisonnée dans ses duchés, comtés et baronnies.

Né en 1493, c'était, à l'époque où nous sommes arrivés, un vieillard de soixante-quatre ans qui, tout en paraissant son âge, avait la force et la verdeur d'un homme de trente. Violent et brutal, il avait toutes les grossières qualités du soldat : le courage aveugle, l'ignorance du danger, l'insonciance de la fatigue, de la faim et do la soif. Plein d'orgueil, bouffi de vanité, il ne cédait le pas qu'au duc de Guise, mais c'était comme prince de Lorraine, car, comme général et commandant d'expédition, il se croyait bien au-dessus du défenseur de Metz et du vainqueur de Renty, Pour lui, Henri II n'était que le petit maître ; François Ier avait été le grand maître, et il n'en vonlait nas reconnaître d'autre. Courtisan étrange, ambitieux obstiné, il obtenait, au profit de sa fortune et de sa grandeur, à force de rebuffades et de brutalités, ce qu'un autre eut obtenu à force de souplesse et de flatterie. Au reste, Diane de Valentinois l'aidait fort dans cette besogne, où, sans elle, il eût échoué : venant derrière lui avec sa douce voix, son doux regard et son doux visage, elle raccommodait tout ce que la colère éternelle du soudard avait brisé. Il s'était déjà trouvé à quatre grandes batailles, et dans chacune il avait fait l'ouvrage d'un vigoureux homme d'armes, mais dans aucune l'œuvre d'un chef intelligent. Ces quatre batailles, c'étaient, d'abord, celle de Ravenne : il avait, alors, dix-huit ans, et suivait pour son plaisir, et en amateur, ce que l'on appelait l'étendard général, et qui n'était rien autre chose que le guidon des volontaires ; la seconde était celle de Marignan : il y commandait une com-

pagnie de cent hommes d'armes, et il aurait pu se vanter que les plus vigoureux coups d'épée et de masse y avaient été donnés de sa main. s'il n'eût eu près de lui, et souvent devant lui, son grand maître François Ier, cette espèce de géant · centimane qui, de son côté, eût fait la conquête du monde, si cette conquête cût été dévolue à celui qui frappait le plus fort et le plus dru, comme on disait dans ce temps-là : la troisième était celle de la Bicoque, où il était colonel des Suisses, où il combattit la pique au poing, et où il fut laissé pour mort ; enfin, la quatrième était celle de Pavie : il était alors devenu maréchal de France par la mort de M. de Châtillon, son beau-frère ; ne se doutant pas que la bataille dût avoir lieu le lendemain, il était parti la nuit pour faire une reconnaissance; au bruit du canon, il revint et fut pris comme les autres, dit Brantôme ; - et, en effet, à cette fatale défaite de Pavie, tout le monde fut pris, même le roi.

Tont an contraire de M. de Guise, qui avait dans la bourgeoisie et dans la robe de grandes sympathies, le connéiable détestait les bourgeois, et exécrait les robins. En aucune occasion, il ne manquait de rabrouer les uns et les autres. Aussi, un jour qu'il faisait très-chaud, un président étant venn lui parler au sujet de sa charge, M. de Montmorency

le reçut le bonnet à la main, et lui dit :

 Voyons, monsieur le président, dégoisez-moi ce que vous avez à me raconter, et couvrez-vous.
 Mais le président, croyant que c'était pour lui faire hon-

neur que M. de Montmorency se tenait lui-même la tête decouverte, répondit :

— Monsieur, je ne me convrirai pas, croyez-le bien, que

- Monsieur, je ne me couvrirai pas, croyez-le bien, que vous ne soyez couvert yous-même.

Alors, le connétable :

— Que vous êtes un grand sot, monsieur! lui dit-il. Croyezvous, par hasard, que je me tienne déconvert pour l'amour de vous? Non point, et c'est pour mon aise, mon ami, attendu que je meurs de chaud... Je vous écoute; parlez.

Sur quoi, le président, tout ébahi, ne fit que balbutier ; et,

alors, M. de Montmorency :

— Vous êtes un imbécile, monsieur le président! lui ditil. Retournez chez vous, apprenez-y votre leçon, et, çuand vous la saurez, revenez me trouver, mais point auparavantEt il ini tourna les talons.

Les gens de Bordeaux s'étant révoltés, et ayant tué leur gouverneur, le connetable fut envoyé contre cux. Eux, le sentant venir, et tremblant que les représailles ne fussent terribles, allèrent au-devant de lui jusqu'à deux journées, lui nortant les clefs de la ville.

Mais lui, à cheval et tout armé :

- Allez, messieurs de Bordeaux, dit-il, allez avec vos clefs; je n'en ai que faire.

Et, leur montrant ses canons :

— Tenez, en voici que je mêne avec moi, et qui feront une autre ouverture que les vôtres... Ah l je vais vous apprendre à vous rebeller contre le roi, et à tuer son gouverneur et son lieutenant! Sachez que je vous ferai tous pendre!

Et il tint parole.

A Bordedux, M. de Strozzi, qui avait manœuvré, la veille, avec ses gens devant lui, le vint voir pour lui rendre hommage, quoiqu'il fût parent de la reine. Dès qu'il l'aperçut, M. de Montmorency lui cria:

- Eh! bonjour, Strozzi! vos gens ont fait merveille hier, et étaient vraiment beaux à voir; aussi toucheront-ils au-

jourd'hui de l'argent, je l'ai commandé.

— Merci, monsieur le connétable, répondit M. de Strozzi; je suis on ne peut plus content de vous trouver satisfait d'eux, car j'ai une prière à vous adresser de leur part.

- Laquelle, Strozzi? Dites!

— C'est que le bois est cher en cette ville, et qu'ils se ruinent pour en acheter, attendu le froid qu'il fait; ils vous prient donc de leur donner un navire qui est sur la grève, qui ne vaut plus rien, et qu'on appelle le Montréal, pour le mettre en piéces, et s'en chauffer.

- Oui-da l je se veux; dit le connétable; qu'ils y aillent au plus vite, menant avec eux leurs gonjats, et qu'ils le mettent en morceaux, et s'en chaussent très-bien, car c'esi

mon plaisir.

Mais voilà que, pendant qu'il dinait, MM. les jurats de la ville et les conseillers de la cour vinrent à lui. Soit que M. de Strozzi eût mal vu, soit qu'il s'en fût rapporté au dire de ses soldats, soit qu'il ne se connût pas en vieux navires ou en navires neufs, celui dont il avait demandé la démolition était encore en état de faire un long et bon usage. Aussi ces dignes magistrats venaient-lis représenter au connétable le dommage qu'il y aurait à dépecer un si beau bâtiment, qui n'avait encore fait que deux ou trois courses, et qui jaugeait trois cents tonneaux.

Mais le connétable, avec son ton ordinaire, les interrom-

pant à la quatrième parole :

— Bon ! bon ! bon !... Qui étes-vous, messieurs les sots, leur demanda-t-l, pour me vouloir contrôler ? Vous étes ence d'hablies veaux d'être si hardis que d'oser m'en remontrer ! Si je faisais bien; — et je ne sais à quoi cela tient, — j'enverrais tont à l'heure dépecer vos maisons, au lieu du navire; et c'est ce que je ferai, si vous ne tournez pas prestement les talons. Allons, rentrez chez vous pour vous mêler de vos affaires, et non des miennes!

Et, le même jour, le navire fut mis en morceaux.

Dépuis qu'on était en paix, M. de connétable passait ses plus grandes colères sur les ministres de la religion récornée, contre lesquels il nourrissait une haine féroce. Un de ses délassements était d'aller dans les temples de Paris, et de les chasser de leur chaire; et, ayant, un jour, appris qu'a vec permission du roi, ils avaient un consistoire, il se renatità Popincourt, entra dans l'assemblée, renversa la chaire, brisa tous les bancs, et en fit un grand feu; expédition d'où il fut surnommé le caviait ne Prûle-Pance.

Et toutes ces brutalités se faisaient de la part du connétable en marmottant des prières, et surtout l'Oraison dominicale, qui était sa prière favorite, et qu'il emmanchait de la plus grotesque façon avec les ordres barbares qu'il donnait, et sur lesquels on no le vit iamais revenir.

Aussi, malheur ! quand on l'entendait marmotter le com-

mencement de sa prière.

— Notre Père qui étes aux cieux, disait-il; — allez-moi prendre un tel l — que votre nom soit sanctifié; — pendez-moi celui-là à cel arbre l — que votre règne arrive; — pas-sez-moi cel autre par les piques l — que votre volonté soit alte, — arquebusez ces droiles-là devant moi l — sur la torre comme au ciel l — teillez-moi en pières tous ces marauds not ont touts terir ce clocher courre le roi l — donnez-nous notre outer la roil — teillez-moi en pières tous ces marauds notre touts terir ce clocher courre le roil — donnez-nous notre

pain de chaque jour; — brûlez-moi ce village! — pardonneznous nos offenses, comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés; — mellez-y le [·u aux quutre coins; rit que pas sue maison n'en échappe! — et ne nous induisez point en tentation; — si les manants crient, jetez-les dans le Jeu! mais délivrez-nous du mal. Amen !

Cela s'appelait les patenôtres du connétable.

Tel étail l'homme qu'en entrant dans son cabinet, le roi henri li trouva assis en face du fin, du spiriutel, de l'aristocrate cardinal de Lorraine, le gentilhomme d'Église le plus courtois, et le prélat politique le plus habile de son temps.

On comprend l'opposition que se faisaient l'une à l'autre ces deux natures si absolument contraires, et le trouble que

devaient jeter dans l'État ces ambitions rivales.

El cela d'autant plus que la famille de Montmoreney n'etait guère moins nombreuse que la famille de Guise, le conétable ryant en de sa femme, madame de Savole, fille de messire, Hené, bàtard de Savole et grand maitre de France, cinq'fils: MM. de Montmorency, d'Amville, de Méru, de Monthron et de Thoré, et cinq filles, dont quatre furent mafres à MM. de la Trémoulle, de Turenne, de Ventadour et de Candale; et dont la cinquième, la plus belle de toutes, devint abbesse de Saint-Pierre de Rheims.

Or, il fallait placer toute cette riche lignée, et le connétable était trop avare pour peurvoir au placement, quand le roi

était là.

En apercevant. Henri, tous se levèrent et se découvrirent. Le roi salua Montmorency d'un geste amical et presque soldatesque, tandis qu'il adressa à Charles de Lorraine une inclination de tête pleine de déférence.

— Je vous aí fait appeler, messieurs, dit-il, car le sujet sur lequel j'ai à vous consultor est grave: M. de Nemours est arrivé d'Italie, où les affaires vont mal, vu le manque de parole de Sa Sainteté et la trahison de la plupart de nos alliés. Tout, d'abord, avait été à merveille: M. de Strozzi avait pris Ostie; Il de Stondue, un brave et digne gentilhomme, messieurs, pour l'ame duquel je vous demande vos prières... Puis M. le du d'Alble, sachant la prochaine arrivée de votre illustre

frère, mon cher cardinal, s'était retiré à Naples. Toutes les places des environs de Rome avaient, en conséquence, été successivement occupées par nous. En effet, après avoir traverse le Milanais, le duc s'avança vers Reggio, où l'attendait son beau-père, le duc de Ferrare, avec six mille hommes d'infanterie et huit cents chevaux. Là, un conseil fut tenn entre le cardinal Caraffa et Jean de Lodève, ambassadeur du roi. Les uns pensaient que l'on devait attaquer Crémone ou Pavie, tandis que le maréchal de Brissac tiendrait les ennemis en haleine; d'autres représentèrent qu'avant qu'on cat en le temps de s'emparer de ces deux places, qui sont des plus fortes de l'Italie, le duc d'Albe aurait double son armée en faisant des levées dans la Toscane et dans le royaume de Naples, Le cardinal Caraffa était d'un autre avis: il proposait, lui, d'entrer dans la marche d'Ancône par la terre de Labour, dont toutes les places, mal fortifiées, se rendraient, disait-il, à la première sommation; mais le duc de Ferrare, de son côté, remontrait que, la défense du saintsiège étant le principal objet de la campagne, le duc de Guise devait marcher droit à Rome. Le duc de Guise se decida pour ce dernier parti, et voulut prendre avec lui les six mille hommes d'infanterie et les huit cents chevaux de M. de Ferrare; mais celui-ci les retint, disant qu'il pouvait être attaqué d'un moment à l'autre, soit par le grand-duc Côme de Médicis, soit par le duc de Parme, qui venait de tourner à l'Espagne. M. le duc de Guise, messieurs, fut donc obligé de continuer sa route avec le peu de troupes qui l'accompnagaient, n'ayant plus d'autre espoir que dans le rassemblement qui, au dire, du cardinal Caraffa, attendait, afin de se joindre à elle, l'armée française à Bologne, Arrivé à Bologne avec M. le cardinal neveu, le duc chercha en vain le rassemblement. Le rassemblement n'existait pas. Votre frère, mon cher cardinal, continua le roi, se plaignit hautement; mais il lui fut répondu qu'il allait, dans la marche d'Ancône, trouver dix mille hommes nouvellement leves par Sa Sainteté. Le duc voulut bien croire à cette promesse, et poursuivit son chemin par la Romagne. Aucun renfort ne l'y attendait; il y laissa notre armée sous la conduite du duc d'Aumale, et s'achemina directement vers Rome, afin d'apprendre du saint-père lui-même ce qu'il comptait faire. Le

pape, mis au pied du mur par M. de Guise, répondit qu'il devait, en effet, un contingent de vingt-quatre mille hommes pour cette guerre, mais que parmi ces vingt-quatre mille hommes étaient compris les gens d'armes gardant les nlaces fortes de l'Église; or, dix-huit mille papalins, repartis dans les différentes places, étaient occupés à ce soin. M. de Guise vit qu'il ne pouvait compter que sur les hommes mi'il avaitamenés avec lui; mais, au dire du pape, ces hommes devaient lui suffire, les Français n'ayant échoué, jusque-là, dans leurs entreprises sur Naples, que parce qu'ils avaient contre eux le souverain pontife. Or, cette fois, au lieu d'être contre les Français, le souverain pontife était avec eux, et, grâce à cette coopération, toute morale et spirituelle qu'elle était, les Français ne pouvaient manquer de réussir... M. de Guise, mon cher connétable, continua Henri. est un peu comme vous, sous ce rapport : il ne doute jamais de sa fortune tant qu'il a sa bonne épée au côté, et quelques milliers de braves gens qui marchent derrière lui. Il pressa la venue de son armée, et, dès qu'elle l'eut rejoint, il sortit de Rome, attaqua Campli, prit la ville d'assaut, et, hommes. femmes, enfants, passa tout au fil de l'épée!

Le connétable accueillit la nouvelle de cette exécution par le premier signe visible d'approbation qu'il eût encore donné.

Le cardinal restait impassible.

— De Campli, repri le roi, le due alla mettre le siége devant Civitella, qui est bâle, à ce qu'il parait, sur une colline escarpée, munie de bonnes fortifications. On commença par batre la citadelle; mais, avant que la brèche fût praticable, notre armée, dans son impatience ordinaire, vouhut risquer l'assaut. Par malheur, l'endroit qu'elle tentait de forcer était défendu de tous cotés par des bastions; il en résulta que nos gens furentrepoussés, avoc perte de deux cents tués et de trois cents blessés!

n sourire de joie effleura les lèvres du connétable : l'invincible avait échoué devant une bicoque!

— Pendant ce temps, poursuivit le roi, le duc d'Albe, ayant rassemblé ses troupes à Chieti, marcha au secours des assiégés avec une armée de trois mille Espagnols, de

Calabrais. C'était plus du double de ce que possédait le due de Guise! Cette infériorité détermina le duc à lever le siège. et à aller attendre l'ennemi en rase campagne, entre Fermo et Ascoli. - Il espérait que le duc d'Albe accepterait la bataille qu'il lui présentait; mais le duc d'Albe, sûr que nous nous ruinerons de nous-mêmes, continue de tenir la campagne et n'accepte ni rencontre, ni combat, ni bataille, ou les accepte dans de telles positions, qu'ils ne nous laissent aucune chance de succès. Dans cette situation, sans espoir d'obtenir du pape ni hommes ni argent, M. de Guise m'envoie M. le duc de Nemours pour réclamer de moi un renfort considérable, ou son congé de quitter l'Italie, et de revenir. Votre avis, messieurs? Faut-il faire un dernier effort, envoyer à notre bienaimé duc de Guise les hommes et l'argent dont il a absolument besoin, ou bien faut-il le rappeler près de nous, et, en le rappelant près de nous, renoncer à toute prétention à l'endroit de ce beau royaume de Naples que, sur la promesse de Sa Sainteté, j'avais déjà destiné à mon fils Charles? Le connétable fit un geste comme pour demander la pa-

role, tout en indiquant, cependant, qu'il était prêt à céder la priorité au cardinal de Lorraine; mais, celui-ci, par un léger mouvement de tête, lui donna à entendre qu'il ponvait

parler.

C'était, du reste, une tactique habituelle au cardinal, que de laisser son adversaire parler le premier.

- Sire, dit le connétable, mon avis est, qu'il ne faut pas abandonner une affaire si bien emmanchée, et qu'il n'y a point d'effort qui doive coûter à Votre Majesté pour sontenir, en Italie, son armée et son général.

- Et vous, monsieur le cardinal? dit le roi.

- Moi, dit Charles de Lorraine, j'en demande bien pardon à M. le connétable, mais je suis d'un avis absolument opposé au sien.

- Cela ne m'étonne pas, monsieur le cardinal, répondit le connétable avec aigreur; ce serait la première fois que nous nous trouverions d'accord. Ainsi, à votre avis, monsieur, votre frère doit revenir?

- Il serait, je crois, d'une bonne politique de le rappeler. Seul, ou avec son armée? demanda le connétable.

- Avec son armée, jusqu'au dernier homme!

- Et pourquoi faire? Trouvez-vous qu'il n'y ait pas assez de bandits courant par les grands chemins? Moi, je trouve qu'il v en a foison!

- Il v a peut-être assez de bandits courant par les grands chemins, monsieur le connétable : il y en a peut-être à foison même, comme vous dites; mais, ce dont il n'y a pas foison. c'est de braves hommes d'armes et de grands capitaines.

- Vous oubliez, monsieur le cardinal, que nous sommes en pleine paix, et que, en pleine paix, on n'a que faire de

si sublimes conquérants.

- Je prie Votre Majesté, dit le cardinal en s'adressant au roi, de demander à M. le connétable s'il croit sérieusement à la durée de la paix.

- Morbleu! si j'y crois, dit le connétable, belle demande!

- Eh bien, moi, sire, dit le cardinal, non-seulement je n'y crois pas, mais encore je pense que, si Votre Majesté ne veut pas laisser au roi d'Espagne la gloire de l'attaquer, il faut qu'elle se hâte d'attaquer le roi d'Espagne.

- Malgré la trêve jurée solennellement? s'écria le connétable avec une ardeur qui eût pu faire croire qu'il était de bonne foi; mais oubliez-vous, monsieur le cardinal, que c'est un devoir de tenir son serment? que la parole des rois doit être plus inviolable qu'aucune autre parole, et que la France ne s'est jamais relâchée de cette fidélité, même à l'égard des Turcs et des Sarrasins?

- Mais, alors, puisqu'il en est ainsi, demanda le cardinal. pourquoi votre neveu M. de Châtillon, au lieu de se tenir tranquille dans son gouvernement de Picardie, a-t-il faitsur Donai une tentative de surprise et d'escalade dans laquelle il eût réussi sans une vieille femme qui passait, par hasard, près du lieu où l'on plantait les échelles, et qui donna l'éveil aux sentinelles?

- Pourquoi mon neveu a fait cela? s'écria le connétable donnant dans le piège. Je vais vous le dire, pourquoi il a

fait cela!

- Écoutons, dit le cardinal. Puis, se tournant vers le roi, et avec une intention marquée:

- Écoutez, sire.

— Oh! Sa Majesté le sait aussi bien que moi, mordieu! dit le connétable; car, tout occupé qu'il paraît de ses amours, apprenez, monsieur le cardinal, que nous ne laissons pas le roi ignorant des affaires de l'État.

 Nous écoutons, monsieur le connétable, reprit froidement le cardinal. Vous en êtes à nous dire quelle cause nou-

vait motiver l'entreprise de M. l'amiral sur Douai.

- Les causes! je vous en dirai dix, et non pas une, mor-

- Dites, monsieur le connétable.

— D'abord, reprit celui-ci, la tentative qu'avait faite luimême M. le comte de Mègue, gouverneur du Laxembourg, par l'entremise de son maitre d'hôtel, qui corrompit, moyennant mille écus comptant et promesse d'une pension de pareille somme, trois soldats de la garnison de Metz, lesqueis devaient livre la ville.

— Que mon frère a si glorieusement défendue, c'est vrai, du le cardinal; nous avons entendu parler de cette tentative, qui, comme celle de votre neveu l'amiral, a heureusement échoué... Mais cela ne fait qu'une excuse, et vous nous en

avez promis dix, monsieur le connétable.

— Ohl attendez... Ne savez-vous point encore, monsicur le cardinal, que ce même comte de hêgue avait suborné un soldat provençal de la garnison de Marienbourg, qui, moyennant une grosse somme qu'il a reque, s'était engag' à empoisonner tous les puits de la place, et que l'entreprise n'a manqué que parce que le comte a craint qu'un seul homme ne suffit pas à toute la besogne, et que, le comte s'étant adressé à d'autros, les autres ont éventé la mêche? Mordieut vous ne direz pas que la chose est fausse, monsieur le cardinal, puisque le soldata été roué!

Ce ne serait pas tout à fait une raison pour moi d'être convaineu: vous avez fait rouer et pendre dans votre viè, monsieur le connétable, pas mal de gens qua je tiens pour aussi itinocents et aussi martyrs que ceux que firent mourir dans leurs cirque, ce se empereurs paiens que l'on nonmalt Néron, Commode et Domitien.

- Mordieu! monsieur le cardinal, nierie :-vous, par hasard, cette entreprise de M. le comte de Még le sur les puits

de Marienbourg?

— Au contraire, monsieur le connétable, je vous ai dit que je l'admettais; mais vous nous avez promis dix excuses à l'entreprise de monsieur votre neveu, et n'en voici que deux encore!

— On vous les trouvera, mordient on vous les trouveral guorez-vous, par etemple, que M. le comte de Berlaimont, intendant des finances de Flandre, ait fait, avec deux soldats gascons, un compilot par lequel e cuex-el's éngageaient, aidés du sieur de Véze, capitaine d'une enseigne de gens de pied, à livrer au roi d'Espagne la ville de Bordeaux, pourvu qu'ils tussent secondés par cinq ou six cents hommes? Dites un peu non à ce nouveau complot du roi eatholique, et je vous répondrai, moi, qu'un de ces deux soldats, arrêté prês de Saint-Quentin par le gouverneur de la place, a tout dit, jusqu'à avouer qu'il avait reçu la récompense promise en présence d'Antoine Perrenot, évêque d'Arras. Voyons, mordieu! dites non, monsieur le cardinal, dites non!

— Je m'en garderai bien! fit le cardinal souriant, vu que c'est, en effet, la vérité, monsieur le connétable, et que je ne m'amuserai pas à mettre mon âme en péril pour un si grand mensonge; mais cela ne fait, de la part de Sa Majesté le roi d'Espagne, que trois infractions au traité de Vaucelles.

et vous en avez promis dix.

— Encore une fois, on vous les fournira, vos dix, mordieut et, s'il le faut, on ira jusqu'à la douzaine L. Ahl par exemple, maitre Jacques la Fléche, un des meilleurs ingénieurs du roi Philippe II, n'a-t-il pas été surpris sondant les gués de la rivière d'Oise, et conduit à la Fére, où il a confessé que le duc de Savoie, Emmanuel-Philibert, iui avait fait compter de l'argent par M. de Berlaimont, pour tracer les plans de Montreuil, de Roye, de Doulens, de Saint-Quenlin et de Médières; autant de places dont veulent s'emparer les Espagnols pour brider Boulogne et Ardres, et empêcher de ravitailler Marienbourg?

- Tout cela est parfaitement exact, monsieur le conné-

table; mais nous ne sommes pas à dix.

— Eh! mordieul est-il besoin d'être à dix pour voir que, en réalité, la trêve est rompue do la part des Espagnols, et que, si mon neveu, M. l'amiral, a fait une tentative sur Douai, il avait bien le droit de la faire? — Aussi n'avais-je pas l'intention de vous amener à dire autre chose, monsieur le connétable, et me contentrai-je de ces quatre preuves pour être convaineu que la trêve est rompue par le roi Philippe II. Or, la trêve étant rompue, non pas une fois, mais quatre fois, c'est le roi d'Espagne qui a manqué à sa parole en rompant la trêve, et non le roi de France qui manquera à la sienne en rappelant d'Italie son armée et son général, et en s'apprétant à la guerre.

Le connétable mordit ses moustaches blanches : l'esprit

contraire de ce qu'il avait voulu dire.

Au reste, le cardinal avait a peine cessé de parler, et le connétable de mordre ses moustaches, que le son d'une trompette sonnant un air etranger retenuit dans la cour du château de Saint-Germain.

— ()h! oh! dit le roi, quel est le mauvais plaisant de page qui vient me déchirer les oreilles avec un air anglais? Informez-vous donc, monsieur de l'Aubespine, et que le petit drôle reçoive une bonne fessée pour cette joyeuseté.

M. de l'Aubespine sortit pour accomplir les ordres du roi.

Cinq minutes après, il rentra.

— Sire, dit-il, ce n'est ni un page, ni un écuyer, ni un piqueur qui a sonné l'air en question; c'est un véritable trompette anglais qui accompagne un héraut que vous envoie voire cousine la reine Marie.

M. de l'Aubespise avait à peine achevé ces mots, qu'un autre air se sit entendre, et que l'on reconnut une sonnerie

espagnole.

— Ah! ah! dit le roi, après la femme, le mari, à ce qu'il paraît!

Puis, avec cette majesté que, dans l'occasion, savaient si bien puiser en eux-mêmes tous ces vieux rois de France:

 Messieurs, dit-il, dans la salle du trône! Prévenez vos officiers; moi, je vais prévenir la cour. Quelque chose que nous mandent notre cousine Marie et notre cousin Philippe,

fant faire honneur à leurs messagers!

## IV

### LA GUERRE,

Le double bruit de la trompette anglaise et espagnole avait retenti, non-seulement dans la salle du conseil, mais encore par tout le palais, comme un double écho du nord et du midi.

Le roi trouva donc la cour à peu près avertie; toutes fes dames étaient aux fenêtres, les yeux curieusement fixés sur les deux hérants et sur leur suite.

A la porte du conseil, le connétable fut abordé par un ienne officier que lui envoyait son neveu M. l'amiral, le même que nous avons vu pénétrer chez l'empereur Charles-Quint, le soir de son abdication. M. l'amiral était, nous croyons l'avoir déjà dit, gouver-

neur de la Picardie; il allait donc, en cas d'invasion, être exposé au premier feu. - Ah! c'est vous, Théligny (1)? dit le connétable à demi-

voix

- Oui, monseigneur, répondit le jeune officier.
- Et vous m'apportez des nouvelles de M, l'amiral? - Oui, monseigneur.
- Vous n'avez encore vu personne, et ne les avez dites à ani ane ce soit?
- Ces nouvelles sont pour le roi, monseigneur, répondit le lenne officier : mais i'ai recommandation de vous les communiquer d'abord.
  - Bien, dit le connétable, suivez-moi.
- Et de même que le cardinal de Lorraine avait conduit le duc de Nemours chez Catherine de Médicis, le connétable conduisit M. de Théligny chez la duchesse de Valentinois.

Pendant ce temps, on se réunissait dans la salle de réception.

(i) Ce Théligny n'a rien de commun avec le gendre de l'amiral, qui fut tué le jour de la Saint-Barthélemy.

An bout d'un quart d'heure, le roi, — ayant à sa droite la reine; sur les marches du trône, les grands officiers de la couronne; autour de lui, assises sur des fauteuils, madame Marguerite et madame Élisabeth de France, Marie Stuart, la duchesse de Valentinois, les quatre Marie; enfin toute cete cour brillante des Valois; — le roi donna l'ordre que le héraut anelais fût introduit.

Longtemps avant qu'on le vit paraître, on entendit dans la chambre précédente le bruit de ses éperons et de ceux des hommes d'armes qui lui faisaient escorte; puis, onfin, il franchit le seuil de la salle, et, vêtu du tabard aux armes d'Angletere et de France, il s'avança la tête couverte, ne

s'arrêtant qu'à dix pas du trône du roi.

Mais, arrivé là, il se découvrit, et, mettant un genou à terre,

il dit à haute voix les paroles suivantes :

— Marie, reine d'Angleterre, d'Irlande et de France, à Henri, roi de France, salut! — Pour avoir entretenu relation et amitié avec les protestants anglais, ennemis de notre personne, de notre religion et de notre Eat, et pour leur avoir promis secours et protection contre les justes poursuites exercées sur eux : nous, Guillaume Norry, héraut de la council d'Angleterre, te dénonçons la guerre sur terre et sur mer, et, commé signe de défi, te jetons ici le gant de bataille.

Et le hérant jeta aux pieds du roi son gantelet de fer, qui

résonna sourdement sur le parquet.

— C'est bien, réponditle roi sans se lever, j'accepte cette déclaration de gourer; mais je veux que tout le monde sache que j'ai observé de bonne foi, à l'égard de votre reine, ce que je devais à la bonne amitie que nous avone sensemble; t, puisqu'elle vient attaquer la France en si injuste cause, j'espère que Dieu me fera cette grâce qu'elle n'y gagnera rien, non plus que ses prédecesseurs ont fait, quand ils se sont attaqués aux miens. Au reste, je vous parle doucement et civilement de la sorte, parce que c'est une reine qui vous envoie; si c'était un roi, je vous parlerais d'un autre ton!

Et, se tournant vers Marie Stuart:

 Ma gentille reine d'Écosse, dit-il, comme cette guerre vous regarde non moins que moi, et que vous avez, sur la couronne d'Angleterre, tout autant de droits, sinon plus, que notre sœur Marie en a sur celle de France, ramassez, le vous prie, ce gant, et faites don au brave sir Guillaume Norry de la chaîne d'or que vous avez au cou, chaîne d'or que ma chère duchesse de Valentinois voudra bien remplacer par le fil de perles qu'elle a au cou, et que je remplacerai moimene de manière à ce qu'elle n'ait pas trop à y perde Allez! pour ramasser le gant d'une femme, il faut des mains de femme!

Marie Stuart se leva, et, avec sa grâce toute charmante, détacha la chaîne de son beau cou et la passa à celui du héraut; puis, de cet air de fierté qui allait si bien à son visage:

— Je ramasse ce gant, dit-elle, non-seulement au nom de la France, mais encore au nom de l'Écosse! Héraut, dites cela à ma sœur Marie.

Le héraut se releva, la tête légèrement inclinée, et, en se retirant à la gauche du trône:

— Il sera fait selon les désirs du roi Henri de France et de la reine Marie d'Écosse, dit-il.

- Introduisez le héraut de notre frère Philippe II, dit Henri.

Le même bruit d'éperons se fit entendre, annonéant le héraut espagnol, lequel entra plus fièrement encoro que ne ravait fait son collègue, et, tout en frisant sa moustache castillane, vint se poser à dix pas da roi, et dit, mais sans so mettre à genoux, et se contentant de s'incliner:

— Philippe, par la divine elémence, roi de Casille, Léon, Grenade, Navarre, Aragon, Naples, Sirlle, Majorque, Sardaigne, des iles, indes et terres de la mer Océane; archidac d'Autriche; duce de Bourgegne, Lottier, Brabant, Limbourg, Luxembourg et Gueldre; comte de Flandre et d'Artois; margins du Saint-Empire; seigneur de Frise, Salins, Maltines, des cités, villes et pays d'Utrecht, d'Overyssel et de Greningen; dominateur en Asie et en Afrique, — à toi, Henri de France, faisons savoir qu'à cause des entreprises tentée's sur la ville de Douai, et du pillage de la ville de Sens, qui ont eu lieu par l'ordre et sous la direction de ton gouverneur en Picardie, regardant la trève jurée entre nous à Vaueelles comme rompue, nous te dénonçons la guerre d'Avancilles comme rompue, nous te dénonçons la guerre

sur terre et sur mer; en gage de ce défi, au nom de mondit roi, prince et seigneur, moi, Guzman d'Avila, héraut de Castille, Léon, Grenade, Navarre et Aragon, je jette ici mon gant de bataille.

Et, dégantant en effet sa main droite, il jeta insolemment son gant aux pieds du roi.

Alors, on put voir, à travers la couche de bistre qui le couvrait, pâlir le mâle visage de Henri II, et, d'une voix lé-

gérement altérée :

- Notre frère Philippe II prend les devants, et nous adresse les reproches qui lui sont dus, répondit Henri : mais il eût mieux fait, puisqu'il a tant de griefs personnels contre nous, de nous faire une querelle personnelle. Nous eussions bien volontiers répondu corps pour corps de nos actes, et le Seigneur Dieu eut alors jugé entre nous. Dites-lui, don Guzman d'Avila, que nous acceptons, cependant, de grand cœur la guerre qu'il nous dénonce, mais que, s'il veut revenir sur ses pas, et substituer une rencontre personnelle à celle de nos armées, j'accepterai encore avec plus de plaisir.

Et, comme le connétable lui touchait le bras avec inten-

tion:

- Et yous ajouterez, continua Henri, qu'à cette proposition que je vous faisais, vous avez vu mon bon ami M. le connétable me toucher le bras, parcé qu'il sait qu'une prédiction a dit que je mourrais dans un duel... Eh bien, au risque que la prédiction s'accomplisse, je maintiens la proposition, quoique je doute que cette prédiction rassure assez mon frère pour le décider à l'accepter. - Monsieur de Montmorency, comme connétable de France, ramassez, je vous prie, le gant du roi Philippe.

Puis, an hérant:

- Tenez, mon ami, dit-il en prenant derrière lui un sac préparé à cet effet, et qui était rempli d'or, il y a loin d'ici Valladolid, et, m'étant venu apporter une si bonne nouvelle, il n'est pas juste que vous dépensiez dans cette longue route l'argent de votre maître ou le vôtre. Prenez donc ces cent écus d'or pour vos frais de voyage.

- Sire, répondit le héraut, mon maître et moi sommes du pays où l'or pousse, et nous n'avons qu'à nous baisser

quand nous en avons besoin.

Et, saluant le roi, il fit un pas en arrière.

— Ah! ah! fier comme un Castillan! murmura Henri. — M. de Montgomery, prenez ce sac, et faites, par les fenêtres, largesse de l'or qu'il renferme.

Montgomery prit le sac, ouvrit la fenètre, et jeta l'or aux laquais qui encombraient les cours, et qui le reçurent avec

des hourras de joie.

— Messieurs, continua Henri en se levant, il y a d'habitude fête chez le roi de France quand un roi son voisin lui déclare la guerre : il y aura double fête ce soir, puisque nous avons reçu à la fois la déclaration d'un roi et celle d'une reine.

Puis, se retournant vers les deux hérauts, qui se tenaient, l'un à gauche, l'autre à droite :

— Sir Guillaume Norry, don Guzman d'Avila, dit le roi, attendu que c'est vons qui étes les canses de la fête, yous y étes, comme représentants de la reine Marie, ma sœur, et du roi Philippe, mon frère, invités de droit.

— Sire, dit tout has le connetable au roi Henri, vous platrait-il d'entendre des nouvelles fraiches de Picardie que m'envoie mon neveu, par un lieutenant de la compagnie du

dauphin nommé Théligny?

 Oui-da! dit le roi, amenez-moi cet officier, mon cousin, et il sera le bienvenu.
 Cinq minutes après, le jeune homme, conduit dans le ca-

binet des armes, s'inclinait devant le roi, et attendait ensuite respectueusement que celui-ci lui adressat la parole.

— Eh bien, monsieur, lui demanda le roi, quelles nouyelles apportez-vous de la santé de M. l'amiral?

- De ce côté, sire, d'excellentes, et jamais M. l'amiral ne

- s'est mieux porté.

   Alors, que Dieu lui garde cette bonne sauté, et tout ira bien! Où l'avez-vous quitté?
  - A la Fère, sire.

- Et quelles nouvelles vous a-t-il chargé de me transmettre?

—Sire, il m'a chargé de dire à Votre Majesté de se préparer à une rude guerre. L'ennemi a rassemblé plus de cinquante mille hommes, et M. l'amiral croit que tout ce qu'il a tenté jusqu'à présent n'est qu'une fausse démonstration pour cacher ses vériables projets.  Et qu'a fait l'ennemi jusqu'à présent? demanda le roi. - Le duc de Savoie, qui commande en chef, répondit le

ieune lieutenant, s'est avancé, accompagné du duc d'Aerschott, du comte de Mansfeld, du comte d'Egmont et des principaux officiers de son armée jusqu'à Givet, où était le

rendez-vous général des troupes ennemies.

- J'ai su cela par le duc de Nevers, gouverneur de la Champagne, dit le roi; il ajoutait même, dans la dépêche qu'il m'a écrite à ce sujet, qu'il croyait qu'Emmanuel-Philibert en vonlait principalement à Rocroy ou à Mézières, et, sur ce que l'avais cru Rocroy, nouvellement fortifiée, mal en éta de soutenir un long siège, j'ai recommandé au duc de Nevers de voir s'il ne fallait point l'abandonner. Depuis ce temps, je n'ai pas eu de ses nouvelles.

- J'en apporte à Votre Majesté, dit Théligny. Sûr de la force de la place, M. de Nevers s'y est enfermé, et. à l'abri derrière ses murailles, il a si bien recu l'ennemi, qu'après plusieurs escarmouches où il a perdu quelques centaines d'hommes, celui-ci a été force de se retirer par le gué de Houssu, entre le village de Nismes et Hauteroche; de là, il a pris sa route par Chimay, Glayon et Montreuil-aux-Dames: il a passé ensuite près de la Chapelle, qu'il a pillée, et près de Vervins, qu'il a réduite en cendres; enfin, il s'est avancé jusqu'à Guise, et M. l'amiral ne doute pas que son dessein ne soit d'assiéger cette place, où M. de Vassé s'est enfermé.

- Quelles troupes commande M. le duc de Savoie? de-

manda le roi.

- Des troupes flamandes, espagnoles et allemandes, sire: quarante mille hommes d'infanterie et quinze mille chevaux à peu près.

- Et de combien d'hommes peuvent disposer M. de Châ-

tillon et M. de Nevers?

- Sire, en réunissant tout leur monde, à peine s'ils disnoseront de dix-huit mille fantassins et de cinq à six mille chevaux; sans compter, sire, qu'il y a, parmi ces derniers, quinze cents ou deux mille Anglais dont il faudrait se défier, en cas de guerre avec la reine Marie,

- C'est donc, y compris la garnison que l'on sera forcé de laisser dans les villes, douze ou quatorze mille hommes à peine que nous pouvons vous donner, mon cher connétable, dit Henri se tournant vers Montmorency.

- Que voulez-vous, sire! avec le peu que vous me donnera, je ferai de mon mieux. Jai entendu dire qu'un fameux général de l'antiquité, nommé Xénophon, n'avait quo dix mille soldats sous ses ordres lorsqu'il accomplit, pendant l'espace de près de cent cinquante lieues, une magnifique retraite, et que Léoudias, roi de Sparte, commandait un millier d'hommes tout au plus, lorsqu'il arrêta pendant huit jours, aux Thermopyles, l'armée du roi Xerxès, qui était bien autrement nombreuse que celle du duc de Savoie!
- Ainsi, vous ne vous découragez pas, mon bon connétable? dit le roi.
- Tout au contraire, sire! Et, mordieu! je n'ai jamais été si joyeux et si plein de bon espoir! Je voudrais seulement avoir un homme qui pût me donner des renseignements sur l'état de la ville de Saint-Quentin.
  - Pourquoi cela, connetable? demanda le roi.
- Parce que, avec les cless de Saint-Quentin, on ouvre les portes de Paris, sire; c'est un proverbe de vieux routier.
   Connaissez-vous Saint-Quentin, monsieur de Théligny?
  - Non, monseigneur; mais, si j'osais...
  - Osez, mordieu! osez! le roi le permet.
- Eh bien, monsieur le connétable, je vous dirai que j'ai avec moi une espèce d'écuyer que m'a donné M. l'amiral, et qui pourrait fort bien renseigner, s'il le veut, Votre Seigneurie sur l'état de la ville.
- Comment, s'il le veut? s'écria le connétable. Il faudra bien qu'il veuille!
- Sans doute, dit Théligny, il n'osera pas refuser de répondre aux questions de M. le connétable; sculement, comme c'est un gaillard fort habile, il y répondra à sa miss.
- A sa guise? c'est-à-dire à la mienne, monsieur le lieutenant!
- Ah! voilă justement le point sur lequel je prierais. Votro Scignearie de ne pas s'abuser. Il répondra à sa guise, et non point à la vôtre, vu que, ne connaissant point Saint-Quentin, mouseigneur ne pourra pas savoir s'il dit ou non la vérité.
  - S'il n'a pas dit la vérité, je le ferai pendre !

— Oui, c'est un moyen de le punir, mais ce n'est pas un moyen de l'utiliser. Croyez-moi, monsieur le connétable, c'est un garçon fin, adroit, très-brave quand il veut...

- Comment, quand il veut? Il n'est donc pas brave tou-

jours? interrompit le connétable.

- Il est brave quand on le regarde, monseigneur, ou quand on ne le regarde pas, et qu'il est de son intérêt de se battre. Il ne faut pas exiger autre chose d'un aventurier.

— Mon bon connétable, dit le roi, qui veut la fin vent les moyens. Cet homme peut nous rendre des services; M. de Théligny le connaît; laissez M. de Théligny conduire l'interrogatoire.

- Soit, dit le connétable; mais je vous réponds, sire, que

j'ai une manière de parler aux gens...

- Oui, monseigneur, répondit en souriant Théligny, nous connaissons cette manière-là: elle a son bon côté; mais, avec maitre Yvonnet, elle aurait peur résultat de le faire passer, à la première occasion, du côté de l'ennemi, auquel il rendrait contre nous tous les services qu'il peut nous rendre contre lui.
- A l'ennemi, morbleu? à l'ennemi, sacrebleu? cria te connétable. Mais, alors, il faut le pendre tout de suite! C'est donc un maroufie, c'est donc un bandit, c'est donc un traitre, que cet écuyer, monsieur de Théligny?
  - C'est un aventurier tout simplement, monseigneur.
  - Ohl oh! et mon neveu se sert de ces drôles-là?
     A la guerre comme à la guerre, monseigneur, répondit

en riant Théligny.
Puis, se tournant vers le roi :

— Je mets mon pauvre Yvonnet sous la sauvegarde de Votre Majesté, et je demande, quelque chose qu'il dise on fasse, à l'emmener sain et sauf, comme je l'ai amené.

- Vous avez ma parole, monsieur, dit le roi. Allez cher-

cher votre écuyer.

 Si le roi permet, reprit Théligny, je me contenterai de lui faire un signe, et il montera.
 Faites.

Théligny s'approcha de la fenêtre qui donnait sur la pelouse du parc. l'ouvrit et fit un signe d'appel.

Cinq minutes après, maître Yvonnet parut sur le seuil de

la porte, vêtu de sa même cuirasse de buffle, de son même justancorps de velours marron, de ses mêmes bottes de peau, sous lesquels nous l'avons présenté au lecteur.

Il tenait à la main la même toque, ornée de la même

plume.

Seulement, le tout avait vieilli de deux ans.

Une chaîne de cuivre qui avait été dorée autrefois pendait à son cou, et se jouait galamment sur sa poitrine.

Le jeune homme n'eut besoin que d'un coup d'œil pour juger à qui il avait affaire, et sans doute reconnut-il ou le roi ou M. le connétable, peut-être même tous les deux, car il se ûnt respectueusement près de la porte.

- Avancez, Yvonnet! avancez, mon ami, dit le fleutenant,

et sachez que vous êtes en présence de Sa Majesté Henri II et de M. le connétable, lesquels, sur l'éloge que je leur ai fait de vos mérites, ont désiré vous voir.

Au grand ébahissement du connétable, maître Yvonnet ne parut pas le moins du monde étonné que ses mérites lui

eussent valu une pareille faveur.

— Je vous remercie, mon lieutenant, dit Yvonnet en faisant trois pas, et en s'arrêtant moitié par défiance, moitié par respect; mes mérites, si petits qu'ils soient, sont aux pieds de Sa Majesté et au service de M. le connétable.

Le roi remarqua la différence que le jeune homme avait su mettre entre l'hommage rendu à la majesté royale, et l'o-

béissance offerte à M. de Montmorency.

Sans doute cette différence frappa-t-elle aussi le connétable.

 C'est bien, c'est bien, dit-il, pas de phrases, mon beau muguet! et répondez-moi carrement, ou sinon...

Yvonnet lança de côté à M. de Théligny un regard qui voulait dire : est-ce un danger que je cours? est-ce un honneur que l'on me fait? »

Mais, fort de la promesse du roi, Théligny s'empara de

l'interrogatoire.

— Mon cher Yromes, dir-ij, le roi sait que vous êtes un agant cavalier, fort aimé des belles, et qui consacrez à votre tollette 'tous les revenus que peuvent vous procurer votre intelligence et votre courage. Or, comme le roi veut mettre à l'épreuve votre intelligence tout de suite, votre courage plus tard, il me charge de vous offrir dix écus d'or, si vous consentez à lui donner, ainsi qu'à M. le connétable, quelques renseignements positifs sur la ville de Saint-Quentin.

- Mon lleutenant a-t-il eu la bonté de dire au roi que jo fais partie d'une association d'hontets gens qui ont tous juré de verser moité des gains faits par chacun d'eux, soit à l'aide de l'intelligence, soit à l'aide de la force, dans une masse commune; de sorte que, des dix écus d'or qui me sont offerts, cinq seulement m'appartiendraient, les cinq autres étant la nart de la communauté?
- Et qui t'empêche de les garder tous les dix, imbécile! reprit le connétable, et de ne rien dire de la bonne fortune qui t'arrive?
- Ma parole, monsieur le connétable! Peste! nous sommes de trop petites gens pour y manquer, à notre parole!

 Sire, dit le connétable, je me défie fort de ceux-là qui ne font les choses que pour de l'argent.

Yvonnet s'inclina devant le roi.

- Je demande à Sa Majesté la permission de dire deux mots.
  - Ah çà ! mais ce drôle,...
  - Connétable, dit le roi, je vous prie...

Puis, souriant:

- Parlez, mon ami, dit-il à Yvonnet.

Le connétable haussa les épaules, fit trois pas en arrière et se mit à se promener de long en large comme un homme qui ne veut pas prendre part à la conversation.

— Sire, dit Yvönnet avec un respect et une gräce qui eussent fait honneur au nocurisan raffine, je prie Votre Majesté de vouloir bien se rappeler que je n'ai fixé aucun prix aux services petits ou grands que non-seulement je puis, mais encore je dois fui rendre comme son humble et obéissant sujet; c'est mon lieutenant, M. de Thétigny, qui a parté de dix écus d'or. Sa Majesté ignorant très-certainement l'association qui existe entre moi et huit de mes camarades entrés également au service de M. l'amiral, j'ai cru devoir la prévenir qu'en pensant me donner dix écus d'or, elle en donnait seulement cinq à moi, les cinq autres étant' pour la communauté. Maintenant, que Sa Majesté veuille bien m'interroger; je suis prét à lui répondre, et, cela, sans qu'il so t question ni de cinq, ni de dix, ni de vingt écus d'or; mais purement et simplement à cause du respect, de l'obéissance et du dévouement que je dois à mon roi.

Et l'aventurier s'inclina devant Henri avec autant de dignité que s'il eût été ambassadeur d'un prince italien ou

d'un comte du Saint-Empire.

— A merveille! dit le roi; vous avez raison, maître Yvonnet, ne comptons pas ensemble d'avance, et vous vous en trouverez bien.

Yvonnet fit un sourire qui signifiait: « Oh! je sais à qui j'ai affaire! »

Mais, comme tous ces petits retardements irritaient l'humeur impatiente du connétable, il revint se placer en face

du jeune homme, et, frappant du pied:

— Voyons, maintenant que les conditions sont faites,
voudras-tu bien me dire ce que tu sais de Saint-Ouentin.

marousle?

Yvonnet regarda le connétable, et, avec cette expression

goguenarde qui n'appartient qu'au Parisien :

— Saint-Quentin, monseigneur dit-il. Saint-Quentin est une villo studes sur la rivière de Somme, à six lieues de la Fère, à treize lieues de Laon, à trente-quatre lieues de Paris; elle a vingt mille habitants, un corps de ville composé de vingt-cine officiers municipaux, à savoir : un maieur en charge, le maieur sortant, onze jurés, douze échevins; ces magistrats élisent et créent eux-mêmes leurs successar, qu'ils prennent parmi les bourgeois, par suite d'un arrêt du parlement du 16 décembre 1335, et d'une charte du roj Charles VI en date de 1412.

— Ta ta ta ta ta! s'écria le connétable, que diable nous chante là cet oiseau de malheur?... Je te demande ce que tu

sais de Saint-Quentin, animal!

— Eh bien, je vous le dis, ce que j'en sais, et je puis vous-garantir les renseignements: je les tiens de mon ami Maldent, qui est natif de Noyon, et qui a passé trois ans à Saint-Quentin, en qualité de clerc de procureur.

- Tenez, sire, dit le connétable, croyez-moi, nous ne tirerons rien de ce maroufle, tant qu'il ne sera pas sur un bon cheval de bois, avec quatre boulets de douze à chaque

jambe.

Yvonnet demeura impassible.

- —Jo ne suis pas précisément de votre avis, connétable; je crois que nous ne tirerons rien de lui, tant que nous chardons le faire parler; mais je crois qu'il nous dira fout oe que nous désirons savoir, tant que nous le laiserons interper par M. de Théligny. S'il sait ce qu'il nous a dif, —o qui est justement ce qu'il no devrait pas savoir, soye certain qu'il sait enore autre chose. N'est-ce pas, maitre Yvonnet, que tu n'as pas étudié seulement la géographie, la population et la constitution de la ville de Saint-Quentin, mais que tu connais encor l'état dans lequel sont ses remarts, et les dispositions ob se trouvent ses habitants?
- Que mon lieutenant veuille bien m'interroger, ou que le roi me fasse l'honneur de m'adresser les questions auxquelles il désire avoir une réponse, et je ferai de mon mieux pour contenter mon lieutenant, ou pour obéir au roi.
- Le drôle est tout miel, murmura le connétable.
   Voyons, mon cher Yvonnet, dit Théligny, prouvez à Sa Majesté que je ne l'ai pas induite en erreur, lorsque je lui ai vanté voire intelligence, et dites-lui, ainsi qu'à M. le cométable, en quel état se trouvent les remparts de la ville en

ce moment. > Yvonnet secoua la tête.

- Ne dirait-on pas que le drôle s'y connaît? grommela le connétable.
- Sire, répondit Yvonnet sans s'inquiéter de la repartie de M. de Montmorency, j'atria l'honneur de dire à Votre Majosté que la ville de Saint-Quentin, ignorant qu'elle courût un danger quelconque, ef, par conséquent, n'ayant préparé aucun moyen de défense, est à peine à l'abri d'un coup de main.
  - Mais, enfin, demanda le roi, elle a des remparts?
- Oui, sans doute, dit Yvonnet, munis de tours rondes et carrées reliées par des courtines, avec deux ouvrages à cornes dont l'un défend le faubourg d'Isle; mais le boulevard n'a pas même de parapets, et n'est protégé que par un fossérensé en avant; son terre-plein, qui ne s'élève pas audessus des terrains environnants, est dominé, dans beaucoup d'endroits, par les hauteurs voisines, et même par plusieurs maisons studes sur le bord du fossé oxtérieur; et, à droite

du chemin de Guise, entre la rivière de Somme et la porte d'Isle. la vieille muraille, - c'est le nom du rempart sur ce point, - la vieille muraille est tellement dégradée, qu'un homme, pour peu qu'il soit adroit, peut facilement l'escalader. - Mais, drôle! s'écria le connétable, si tu es ingénieur, il

faut le dire tout de suite!

- Je ne suis pas ingénieur, monsieur le connétable. - Et qu'es-tu donc, alors?

Yvonnet baissa les veux avec une modestie affectée.

- Yvonnet est amoureux, monseigneur, dit Théligny, et, pour arriver jusqu'auprès de sa belle, qui demeure au faubourg d'Isle, près de la porte dudit faubourg, il a été obligé d'étudier le fort et le faible de la muraille.

- Ah! ah! murmura le connétable, voilà une raison!

- Voyons, continue, dit le roi, et je te donnerai une belle croix d'or à porfer à ta maîtresse, la première fois que tu l'iras voir à ton retour.
- Et jamais croix d'or, je puis le dire avec assurance. n'aura brillé sur un plus beau cou que celui de Gudule, sire!
- Allons, ne voilà-t-il pas l'animal qui va nous faire le portrait de sa maîtresse! dit le connétable.
- Et pourquoi pas, si elle est jolie, mon cousin? dit en riant le roi. - Tu auras ta croix, maître Yvonnet.

- Merci, sire!

- Et, maintenant, y a-t-il une garnison, au moins, dans la ville de Saint-Ouentin?

- Non, monsieur le connétable.

- Non! s'écria Montmorency; et comment cela, non?
- Parce que la ville est franche de logements militaires, et que la défense de la ville est un droit que la bourgeoisie tient fort à conserver.
- La bourgeoisie! des droits!... Sire, croyez-moi bien. les choses irent tout de travers, tant que la bourgeoisie, les communes, réclameront je ne sais quels droits qu'elles tiennent vraiment je ne sais de qui!
- De qui? Je vais vous le dire, mon cousin : des rois mes prédécesseurs.
- Eh bien, que Votre Majesté me charge de les lui reprendre, ces droits-là, à la bourgeoisie, et ce sera chose vite faite.

- Nous aviserons à cela plus tard, mon cher connétable; en attendant, occupons-nous de l'Espagnol, c'est le principal. Il faudrait une bonne garnison à Saint-Quentin.
- C'est ce que M. l'amiral était en train de négocier au moment de mon départ, dit Théligny.
- Et il doit avoir réussi, à cette heure, observa Yvonnet, attendu qu'il avait nour lui maître Jean Panquet.
- Ou'est-ce que maître Jean Pauquet? demanda le roi.
- C'est l'oncle de Gudule, sire, répondit Yvonnet avec un accent qui n'était pas exempt d'une certaine fatuité.
- Comment, drôle! s'écria le connétable, tu fais la cour à la nièce d'un magistrat?
- Jean Pauquet n'est point un magistrat, monsieur le connétable.
  - Et qu'est-ce donc que ton Jean Pauquet ?
  - C'est le syndic de tous les tisserands.
- Jésus! dit le connétable, dans quel temps vivons-nous, que l'on soit obligé de négocier avec un syndic des tisserands, quand il plaît au roi de mettre une garnison dans sa ville!... Tu lui diras, à ton Jean Pauquet, que je le ferai pendre, s'il n'ouvre pas, non-seulement les portes de la ville. mais encore celles de sa maison aux gens d'armes qu'il me plaira de lui envoyer.
- Je crois que M. le connétable fera bien de laisser mener l'affaire par M. de Châtillon, dit Yvonnet en secouant la tête; il sait mieux que Sa Seigneurie la facon dont on parle à Jean Pauguet.
- Il me semble que tu raisonnes? s'écria le connétable avec un geste de menace.
- Mon cousin, mon cousin, dit Henri, laissez-nous, de grâce, achever ce que nous avons commencé avec ce brave garcon. Vous serez en mesure de juger vous-même de la vérité de ses assertions, puisque l'armée est sous vos ordres, et que vous la rejoindrez le plus tôt possible.
- Oh! dit le connétable, pas plus tard que demain! J'ai hâte de mettre à la raison tous ces bourgeois!... Un syndic de tisserands, mordieu! le beau sire, pour négocier avec un amiral !... Peuh!
- Et il alla ronger ses ongles dans l'embrasure de la fcnêtre.

- Maintenant, demanda le roi, les abords de la ville sont-ils faciles ?
- De trois côtés, oui, sire: du côté du faubourg d'Isle, du côté de Rémicourt, et du côté de la chapelle d'Épargnemaille; mais, du côté de Tourrival, il faut traverser les marais de Grosnard, qui sont pleins de puisards et de fondrières.

Le connétable s'était rapproché peu à peu pour écouter ce

détail, qui l'intéressait.

— Et, en cas de besoin, dit-il, te chargerais-tu de conduire à travers ces marais un corps de troupes qui entrerait

dans la ville ou qui en sortirait?

- Sans doute; mais j'ai déjà dit à M. le connétable que l'un de nos associés, nommé Maldent, ferait bien mieux son affaire, ayant habité pendant trois ans Saint-Quentin, tandis que, moi, je n'y ai guère été que de nuit, et ai toujours fait le chemin très-vite.
  - Et pourquoi cela, très-vite?
  - Parce que, la nuit, quand je suis seul, j'ai peur!
     Comment, s'écria le connétable, tu as peur?
  - Certainement i'ai peur.
  - Et tu avoues cela, drôle?
  - Pourquoi pas, puisque cela est?
  - Et de quoi as-tu peur ?
- J'ai peur des feux follets, des revenants et des loupsgaroux.

   Tours and table de la communication de la communicat
  - Le connétable éclata de rire.
- Ah! tu as peur des feux follets, des revenants et des loups-garoux?
  - Oui, je suis horriblement nerveux!
- Et le jeune homme tourna sa peau comme s'il avait le frisson.
- Ah! mon cher Théligny, reprit le connétable, je vous fais mon compliment sur votre écuyer! Me voilà prévenu : je ne le prendrai pas pour mon courrier de nuit.
  - Le fait est que mieux vaut m'employer le jour.
- Oui, et te laisser la nuit pour aller voir Gudule, n'est-ce
- Vous voyez, monsieur le connétable, que mes visites n'ont pas été inutiles, et le roi en juge ainsi, puisqu'il a eu la bonté de me prometire une croix.

— Monsieur le connétable, faites remettre quarante écus d'or à ce jeune homme pour les bons renseignements qu'il nous a donnés, et les services qu'il s'offre de hous rendre. Vous ajouterez dix écus à part pour acheter une croix à mademoiselle Gudule.

Le connétable haussa les épaules.

Quarante écus! grommela-t-il; quarante coups de verges! quarante coups de canne! quarante coups de manche de hallebarde sur les épaules!

- Vous m'entendez, mon cousin? Ma parole est donnée :

ne me faites pas manquer à ma parole!

Puis, à Théligny :

— Monsieur le lieulenant, continua le roi, M. le condtable vous donnera des ordres pour prendre des chevaux de mes écuries au Louvre et à Compiègne, afin que vous puissiez marcher vite. Ne craignez pas de les crever, et tâchoz d'arriver demain à la Fère. M. l'amiral ne suurait être trop tôt prévenu que la guerre est déclarée. — Bon voyage, monsieur, et bonne chance!

Le lieutenant et son écuyer saluèrent respectueusement le

roi Henri II, et suivirent le connétable.

Dix minutes après, ils prenaient au galop la route de Paris, et le connétable venait rejoindre le roi, qui n'avait point quitté son cabinet.

## ١

# OU LE LECTEUR SE RETROUVE EN PATS DE CONNAISSANCE.

Henri II attendait le connétable pour donner, sans désemparer, des ordres de la plus haute importance.

M. de Montgomery, qui avait déjà, quelques années auparavant, conduit des troupes françaises au secours de la régente d'Écosse, fut envoyé à Édimbourg, pour demander

que, conformément au traité signé entre ce royaume et la France, les Écossais déclarassent la guerre à l'Angleterre, et que les seigneurs composant le conseil de régence envoyassent en France des députés munis de pouvoirs pour conclure le mariage de la jeune reine Marie avec le dauphin.

En même temps, on rédigeait un acte par leguel Marie Stuart, de l'aven des Guise, transmettait au roi de France son royaume d'Écosse, et les droits qu'elle avait ou pouvait avoir sur le royaume d'Angleterre, dans le cas où elle mourrait sans héritier mâle.

Aussitôt le mariage célébré, Marie Stuart devait prendre le titre de reine de France, d'Écosse et d'Angleterre. Enatlendant, on gravait sur la vaisselle de la jeune souveraine le triple blason des Valois, des Stuarts et des Tudors.

Le soir, comme l'avait dit le roi Henri II, il y eut une fate splendide au château de Saint-Germain, et les deux hérauts, de retour, l'un près de sa maîtresse, l'autre près de son maître, purent leur dire de quelle joyeuse façon on récevait les déclarations de guerre à la copt de France.

Mais, bien avant que la première fenêtre du château de saint-Germain s'illuminât, deux cavaliers montés sur de maguifiques chevaux s'élançaient hors des cours du Louvre, et, gagnant la harrière de la Villette, suivaient au grand trot la route de la Fére.

A Louvres, ils s'arrêtèrent un instant pour laiser souffler leurs chevaux, qu'ils changèrent à Compiègne, comme la chose était convenue; après quoi, maigré l'heure avancée de la nuit, et le peu de repos qu'ils avaient pris, ils se remirent en route, atteignirent Noyon au point du jour, s'y reposérent une heure, et repartirent aussitôt pour la Fère, où ils entirérent à huit heures du matin.

Rien de nouveau n'y était arrivé depuis le départ de Théligny et d'Yvonnet.

Si peu de minutes que ce dernier etit passées à Paris, il avait trouvé le temps de renouveler sa garde-robe chez un fripier de sa connaissance, qui demeurait rue des Prêtres-Saint-Cermain-l'Auxerrois. Le justaucorps et la trousse marron avaient done fait place à un pourpoint et à un haut-de-dhausses de velours vert tout passementés d'or, et à une toque cerise ornée d'une plume blanche. Un maillot cerise

s'assortissant à la toque se perdait dans des bottes à peu près irréprochables, armées de gigantesques éperons de cuivre. Sir en nouveau vétement n'était pas tout à fait neuf, il avait du moins été porté si peu de temps, et par un maître si soigneux, qu'il eût fallu être de bien mauvaise compagnie pour en faire la remarque, et surtout pour s'apercevoir qu'il sortait de la boutique d'un fripier, et non de l'atelier d'un tailleur.

Quant à la chaîne, après l'avoir tournée en tous sens, Yvonnet avait décidé qu'il y restait assez de dorure pour faireillusion à ceux qui la regarderaient à la distance de quelques nas.

C'était à lui de ne point permettre qu'on la regardat de trop près.

Histons-nous de dire que la croix d'or avait été scrupileussement achetée; seulement, nul ne sut jamais si Yvonnet y avait bien scrupuleusement appliqué les dix éeus d'or qui avaient été alloués par Sa Majesté Henri II pour faire ce présent à la nièce de Jean Pauquet.

Notre croyance, à nous, est que, dans les rognures de cette croix, Yonnet avait trouvé moyen de se tailler, non-seulement le pourpoint et le haut-de-chausses de velours vert, la toque cerise et la plume blanche, les bottes de buffle et les éperons de cuivre, mais encore une élégante cuirasse qui, placée en portemanteau sur la croupe de son cheval, faisait, à chaque mouvement de celui-ci, entendre un petit bruit de ferraille tout à fait guerrier.

Mais il fant dire que, comme tout cela avait pour but d'orner ou de défendre sa personne, et que sa personne appartenait à mademoiselle Gudale, Yvonnet eti-li ainsi utilisé les rognures de la croix de sa maitresse, l'argent de Sa Majesté le roi de France n'eût point été détourné de sa destination.

Au reste, à peine eut-il franchi la porte de la Fère, qu'il put juger de l'effet qu'était appelée à produire sa nouvelle toilette. Frantz et lieinrich Scharfenstein étaient, en leur qualité de pourvoyeurs de la société, éccupés à conduire au camp un houf dont ils venaient de faire l'acquisition, et, avec et instinct de conservation qui éloigne les animaux de la boucherie, colui-ei refossit de marcher, — autant qu'il était

en lui; car Heinrich Scharfenstein le tirait par une corne, tandis que Frantz le poussait par derrière.

Au bruit que firent les fers des chevaux résonnant sur le navé, Heinrich leva la tête, et, reconnaissant notre écuyer:

- O Frantz! s'écria-t-il, recarte tonc meinherr Yfonnette.

gomme il êdre pelle!

Et, dans son admiration, il lâcha la corne du bœuf, lequel, profitant de la liberté qui lui était donnée, fit un demi-tour, et eut regagné l'étable d'une seule course, si Frantz, qui, ainsi que nous l'avons dit, stationnait dans le voisinage de la queue, ne se fût emparé de ce membre, et, se roidissant avec sa force herculeenne, n'eût arrête tout court l'animal fugitif.

Yvonnet envoya, de la main, un salut protecteur, et passa.

On arriva chez Coligny.

Le jeune lieutenant se fit reconnaître, et pénétra aussitôt dans le cabinet de l'amiral, suivi d'Yvonnet, qui, avec son tact habituel, et malgré le changement qui s'était opéré en lui, demeura respectueusement à la porte.

M. de Châtillon, penché sur une de ces cartes géographiques incomplètes comme on les faisait à cette époque, essayait de la compléter par les renseignements que lui donnait un homme à la figure fine, au nez pointu, à l'œil intelligent.

debout devant lui.

Cet homme, c'était notre ami le Picard Maldent, qui, ainsi que l'avait dit Yvonnet, ayant été trois ans clerc de procureur à Saint-Quentin, connaissait comme son écritoire la ville et ses environs.

M. l'amiral, au bruit que fit Théligny en entrant, leva la tête, et reconnut son messager.

Maldent tourna doucement les yeux du côté de la porte, et reconnut Yvonnet.

M. l'amiral tendit la main à Théligny; Maldent échangea un regard avec Yvonnet, lequel tira de sa poche les cordons de l'orifice supérieur d'une bourse, pour indiquer à son associé que le voyage n'avait pas été sans fruit.

Théligny rendit compte en deux mots à M. l'amiral de son entrevue avec le roi et avec M. le connétable, et remit au gouverneur de la Picardie les lettres de son oncle.

— Oui, dit Coligny tout en lisant, j'y ai pensé comme lui; Saint-Quentin est, en effet, la ville importante à garder. Aussi, mon cher Théligny, depuis hier, votre campagnie y est-elle entrée. Vous irez la rejoindre aujourd'hui même, et y annoncerez mon arrivée prochaine.

Et, tout entier aux renseignements que Maldent lui donnait, il se courba de nouveau sur la carte, et continua ses

annotations.

Théligny connaissait l'amiral, esprit sérieux et profond di Italia liaisser à ce qu'il faisait, et, comme, selon toute probabilité, ses notes prises, Coligny aurait, à l'endroit de Saint-Quentin, de nouveaux ordres à lui donner, le lieutenant s'approcha d'Yvonnet.

— Allez m'attendre au camp, lui dit-il tout bas; je vous y prendrar en passant, lorsque j'aurai reçu les dernières in-

structions de M. l'amiral.

Vyonnet s'inclina silencieusement, et sortit,

Il retrouva son cheval à la porte, et en un instant il fut hors de la ville.

Le camp de M. l'amiral, qui avait d'abord été posé à Pierrepont près Marle, avait ensuite été transport près de la Fère. Trop faible pour tenir en rase campagne avec quinze ou dix-huit cents hommes qu'il commandait, l'amiral, dans la crainte d'une surprise, avait agné le voisinage d'une ville fortiliée, pensant que, si peu nombreuse que fût sa troupe, une fois derrière de bonnes murailles, elle tiendrait toujours.

La ligne du camp franchie, Yvonnet se dressa sur ses étriers pour tâcher de reconnaître quelqu'un de ses compagnons, et sayoir où ils avaient établi leur domicile.

Bientôt son regard fut attiré par un groupe au milieu duquel il crut reconnaître Procope, assis sur une pierre, et écrivant sur un genou.

Procope avait utilisé sa science cléricale : au moment où l'on était exposé à rencontrer l'ennemi d'un instant à l'autre, il faisait des testaments à cinq sous parisis la pièce.

Yvonnet comprit qu'il en était de l'ancien huissier comme de M. l'amiral, et qu'il ne fallait point le déranger dans cette grave occupation. Il jeta un nouveau regard autour de lui, et aperçut Heinrich et Frantz Scharfenstein, qui, ayant renoncé au dessein de conduire leur bœuf au camp, lui avaient lié les pieds, et l'y apportaient à l'aide d'un timon de voiture dont chaœun d'eux soutenait une extrémité sur son épaule.

Un homme qui n'était autre que Pilletrousse leur faisait des signes à la porte d'une tente en assez bon état.

Yvonnet reconnt le domicile auquel il avait droit pour un neuvième, et en quelques secondes il fut près de Pilletrousse, lequel, avant de souhaiter aucune bienvenue à son compagnon, commença par faire une première lois, puis une seconde fois, puis une troisième fois, le tour d'Yvonnet, qui, pareil au cavalier d'une statue équestre, le regardait accomplir son périple avec un sourire de satisfaction.

Au troisième tour, Pilletrousse s'arrêta, et, avec un clappement de langue qui indiquait son admiration:

— Peste! dit-il, voilà un joli cheval, et qui vaut bien quarante écus d'or! Où diable as-tu volé cela?

— Chut! dit Yvonnet, parlons avec respect de l'animal : il sort des écuries de Sa Majesté, et ne m'appartient qu'à titre de prêt.

- C'est fâcheux! dit Pilletrousse.

- Et pourquoi cela?

- Parce que j'avais un acquéreur.

Ah! fit Yvonnet; et quel était cet acquéreur?
 Moi, dit une voix derrière Yvonnet.

Yvonnet se retourna et jeta un coup d'œil rapide sur celui qui se présentait avec ce fier monosyllabe, lequel fit réussir, cent ans plus tard, la tragédie de Médée.

L'amateur du cheval était un jeune homme de vingt-trois à vingt-quatre ans, moitié armé, moitié désarmé, comme avaient l'habitude de se tenir les gens de guerre lorsqu'ils étaient au camp.

Yvonnet n'eut besoin que de laisser tomber son regard sur ces épaules carrées, sur cette tête encadrée dans une, chevelurre et dans une barbe rousses, sur ces yeux bleu clair pleins d'entêtement et de férocité, pour reconnaître celui qui lui adressaut la parole.

— Mon gentilhomme, dit-il, vous venez d'entendre ma réponse : le cheval appartient effectivement à Sa Majesté le roi de France, qui a eu la bonté de me le prêter pour revenir au camp; s'il le réclame, il est trop juste que je le lui rende; s'il me le laisse, il est à votre disposition, son prix, bien entendu, étant d'avance débattu et arrêté entre nous.

 C'est comme cela que je l'entends, répondit le gentilhomme; gardez-le-moi donc ; je suis riche et de bonne composition.

Yvonnet salua.

— D'ailleurs, continua le gentilhomme, ce n'est pas la seule affaire que je compte traiter avec vous.

Yvonnet et Pilletrousse saluèrent ensemble.

- Combien êtes-vous de votre bunde?

- De notre troupe, vous voulez dire, mon gentilhomme, reprit Yvonnet, un peu blessé de la qualification.

- De votre troupe, si cela vous plait.

— A moins que, en mon absence, il ne soit arrivé malheur à quelqu'un de mes camarades, répondit Yvonnet interrogeant Pilletrousse, nous sommes neuf.

Un regard de Pilletrousse rassura Yvonnet, en supposant même qu'Yvonnet fût inquiet.

- Et neuf braves ? demanda le gentilhomme.

Yvonnet sourit: Pilletrousse haussa les épaules.

- Le fait est que vous avez là un joli échantillon, dit le gentilhomme montrant Frantz et Heinrich, si ces deux braves font partie de la troupe...
  - Ils en font partie, répondit laconiquement Pilletrousse.

- Eh bien, on pourra traiter...

- Pardon, dit Yvonnet, mais nous appartenons à M. l'amiral.
- Sauf deux jours de la semaine où nous pouvons travailler pour notre compte, observa Pilletrousse. Procopea introduit cette clause dans le traité, prévoyant les deux cas, 4° où nous aurions quelque entreprise à tenter pour nousmême, 2° où quelque honorable gentilhomme nous ferait une proposition dans le genre de celle que monsieur paraît disposé à nous faire.
- Ce n'est que pour un jour ou pour une nuit; ainsi cela tombe à merveille! Maintenant, en cas de besoin, où vous retrouverai-je?
- A Saint-Quentin, probablement, dit Yvonnet; je sais que, personnellement, j'y serai aujourd'hui même.

— Et deux de nous, continua Pilletrousse, Lactance et Malemort, y sont déjà. Quant au reste de la troupe... ⋄

—Quant au reste de la troupe, reprit Yvonnet, il ne peut pas tarder à nous y suivre, attendu que M. l'amiral, d'après ce que je lui ai entendu dire à lui-même, doit y être dans deux ou trois jours.

—Bien! dit le gentilhomme. Ainsi donc, à Saint-Quentin, mes braves!

- A Saint-Quentin, mon gentilhomme !

Ce dernier fit un léger mouvement de tête, et s'éloigna.

Yvonnet le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il so fût perdu dans la foule; puis, appelant un goujat qui servait les neuf associés, et qui, en échange de ses services, recevait de la communauté sa nourriture temporelle et spirituelle, il lui jeta au bras la bride de son cheval.

Le premier mouvement d'Yvonnet avait été de s'approcher de l'illetrousse pour lui faire part de ses réminiscences à propos de l'inconnu; mais sans doute, réfléchissant que l'illetrousse était d'une bien matérielle organisation pour recevoir un seeret de cette importance, il ravala les paroles qui s'étaient déjà avancées jusqu'au bord de ses lévres et parut donner toute son attention à l'œuvre qu'accomplissaient Heinrich et Frantz Scharfenstein.

Heinrich et Frantz, après avoir, comme nous l'avons di, à l'aide du timon de voiture qu'ils lui avaient passé entre les quatre jambes, apporté leur bœuf récalcitrant jusqu'au milieu du camp, l'avaient déposé, tout soufflant et les yeux enflammés, en face de leur tente.

Puis Heinrich était entré dans la tente pour y chercher sa masse d'armes, qu'il avait en quelque peine à trouver, Fracasso, saisi d'une inspiration poétique, s'étant couché sur un matelas pour rêver tout à son aise, et s'étant fait de cette masse un orellier pour soutenir sa tête.

Cette masse, simple dans sa forme et humble par sa matière, était tout uniment un boulet de douze emmanché à une barre de fer; c'était, avec une gigantesque épée à deux mains, l'arme habituelle des deux Scharfenstein.

Heinrich avait fini par la trouver, et, malgré les gémissements de Fracasso, qu'il surprenait justement dans le plus beau feu de la composition, il l'avait tirée de dessous la tête du poëte, et était revenu rejoindre Frantz, qui l'attendait. A peine Frantz eut-il délié les jambes de devant du beuf, que l'animal fit aussitôt un effort et se trouva à moitié redressé. Heinrich profita de ce moment : il leva la masse de fer jusqu'à ce que, renversée en arrière, elle touchât ses reins, et de toute sa force l'abatit entre les deux cornes du

L'animal, qui avait commencé à pousser un mugissement, s'interrompit et tomba comme foudroyé.

Pilletrousse, qui, l'œil ardent, et pareil à un dogue en arrêt, n'autendait que ce moment, s'élança sur le bœuf abattu et lui ouvrit l'artêre du cou. Après quoi, il le fendit depuis la lêvre inférieure jusqu'à l'extrémité opposée, et se mit à le découper.

Pilletronsse était le bouclier de la société; Heinrich et Frantz, les approvisionneurs, achetient et tuaient l'animal, quel qu'il fût; Pilletrousse le dépoullait, le dépeçait, met-tait de côté, pour la société, le meilleur morceau; puis, sur une espèce d'étal placé à quelques pas de la tente commune, il exposit, parés avec tout l'ari qui le caractérisait, les differents morceaux dont il désirait se défaire. Or, Pilletrousse était un si adroit détailleur, et un si habile marchand, qu'il arrivait rarement que, la part de l'association faite pour deux ou trois jours, il ne tirât point des trois quorts de l'animal un ou deux écus de plus que celui-ci n'avait coûté.

Tout cela profitait à l'association, qui, comme on le voit, ne devait pas faire de mauvaises affaires, pourvu qu'elle fût secondée par chacun de ses membres comme elle l'était par ceux qui viennent de repasser sous nos veux.

Le dépècement était fini, et la vente à la criée commençait, torsqu'un cavalier se fil jour un milieu de toute cette cobue qui encombrait l'étai de maître Pilletrousse, et qui —claceun faisant selon ses moyens — achetait depuis le filet iusqu'aux tripes.

Ce cavalier, c'était Théligny, qui, muni des lettres de M. l'amiral pour le maieur, pour le gouverneur de la ville et your Jean Pauquet, syndic des tisserands, venait chercher son écuyer Yvonnet.

Il apportait aussi la nouvelle que, dès que M. l'amiral aurait réuni autour de lui les troupes qu'il attendait, et aurait pris langue avec son oncle M. le connétable, il partirait, accompagné de cinq ou six cents hommes, pour Saint-Quentin.

Maident, Procope, Fracasso, Pilletrousee et les deux Scharfenstein feraient partie de la garnison, et rejoindraient, dans la ville, Malemort et Lactance, qui y étaient déjà, et Yvonnet, qui, devant partir ade M. de Théligny, y serait dans deux ou trois heures.

Les adieux furent courts, Fraesses n'ayant pas encore fini son sonnet, et cherchant au vorbe perdre une rime qu'il ne pouvait pas trouver; les deux Scharfenstein aimant beaucoup Yvonnet, mais étant de leur naturel peu démonstraits, et, enfin, Pilletrouses éétant contenit de dire au jeune homme en lui serrant la main, tant il était occupé de sa vente:

- Tâche que le cheval te reste!

### VI

### SAINT-QUENTIN.

Comme l'avait dit Yvonnet à M. le connétable, il y a six lieues de la Fère à Saint-Quentin.

Les chevaux avaient déjà fait une bonne course depuis la voile au soir, et, cela, sans autre halte q'une heure passée à Noyon. Ils venaient de se reposer deux heures, il est vrai, néanmoins, comme rien ne gressait autrement les cavaliers, si ce n'est le désir d'Yvonnet de revoir Gudule, ils employèrent près de trois heures à faire les six lieues qui les séparalent du terme de leur vorage.

Enfin, après avoir franchi le boulevard extérieur, après avoir laissé à droite le chemin de Goise, qui se bifurque à cent pas de la vieille muraille, après s'être fait reconnaître à la porte, après avoir traversé la voûte qui s'enfonce sous le rempart, les deux cavaliers se trouvèrent dans le faubourg d'Isle.

- Mon lieutenant veut-il me donner congé pour dix minutes? demanda Yvonnet, ou veut-il, en se détournant de quelques pas, avoir des nouvelles de ce qui se passe dans la villa?
- Ah! ah! fit Théligny en riant, il paraît que nous sommes dans le voisinage du logis de mademoiselle Gudule?
  - Justement, mon lieutenant, dit Yvonnet.
  - Y a-t-il indiscrétion?... demanda Théligny.
- Pas le moins du mondet Le jour, je suis, à l'endroit de mademoiselle Gudule, une simple connaissance qui échange avec elle un mot et un salut. J'ai toujours eu pour principe de ne pas nuire à l'établissement des belles filles.
- Et, se détournant à droite, il s'avança dans une petite ruelle bordée, d'un côté, par un long mur de jardin, et, de l'autre, par plusieurs maisons dont une seule était percée d'une senêtre toute garnie de capucines et de volubilis.

En se dressant sur ses étriers, Yvonnet atteignait juste à la fenêtre, au-dessous de laquelle était plantée une borne pouvant donner aux piétons, pour cause d'amour ou d'affaires, la même facilité que trouvait Yvonnet étant à cheval.

Au moment où il arriva, la fenêtre s'ouvrit comme par magie, et une charmante tête toute rose de joie apparut au milieu des fleurs.

- Ah! c'est vous, Gudule! dit Yvonnet. Comment avezvous deviné mon arrivée?
- Je ne l'ai pas devinée : J'étais à mon autre fenêtre, qui par-dessus la muraille, plonge sur la route de la l'ère. J'ai vu venir de loin deux cavaliers, et, quoiqu'il fût peu probable que vous fussiez l'un ou l'autre, je n'ai pas pu detourner mes regards de ose deux voyageurs. Au fur et à mesure que vous vous étes rapprochés, je vous ai reconnu. Alors, je suis accourue ici, toute tremblante de peur; era je craignate de vous voir passer sans vous arrêter, d'abord parce que vous n'êtes pas seul, et ensuite parce que vous cles si brave et si beau, que j'ai craint que vous n'eussiez fait fortune.
- La personne que j'ai l'honneur d'accompagner, ma chère Gudule, et qui a permis que je vous entretiusse un

instant, est M. de Théligny, mon lieutenant, qui, tout à l'heure, va avoir, ainsi que moi, quelques questions à vous faire sur l'état de la ville.

Gudule jeta timidement un regard sur le lieutenant, qui lui fit un gentil salut, auquel la jeune fille répondit par un « Dieu vous garde, monseigneur! » prononcé d'une voix émme.

— Quant au costume sous lequel vous me revoyez, Gudule, continua Yvonnet, c'est l'effet de la libéralité du roi, qui même, sachant que j'avais le bonheur de vous connaître, a bien voulu me charger de vous remettre de sa part cette belle croix d'or.

Et, en même temps, il tira la croix de sa poche et l'offrit à Gudule, qui, hésitant à la prendre, s'écria:

— Que dites-vous là, Yvonnet! et pourquoi vous moquer d'une pauvre fille?

— Je ne me moque aucunement de vous, Gudule, reprit Yvonnet; et voici mon lieutenant qui vous affirmera que je dis la vérité.

— En effet, ma belle enfant, dit Théligny, j'étais là quand le roi a chargé Yvonnet de vous faire ce cadeau.

- Vous connaissez donc le roi? demanda Gudule tout

ébahie.

— Depuis hier, Gudule, et, depuis hier, le roi vous connaît, ainsi que votre brave homme d'oncle, Jean Pauquet, anquel mon lieutenant apporte une lettre de M. l'amiral.

Le lieutenant fit un nouveau signe d'affirmation, et Gudule, qui avait hésité d'abord, comme nous avons dit, passa à travers les fleurs sa main tremblante, qu'Yvonnet prit et baisa en lui remettant la croix.

Alors, Théligny, s'approchant:

- Et, maintenant, mon cher monsieur Yvonnet, dit-il, voulez-vous demander à la belle Gudule où est son oncle, et dans quelles dispositions nous le trouverons?

— Mon oncle est à l'hôtel de ville, monsieur, dit la jeune fille, ne pouvant se décider à détacher ses yeux de la croix, et, je pense, en disposition de bien défendre la ville.

- Merci, ma belle enfant! - Allons, Yvonnet ...

Gudule fit un petit signe de prière, et, rougissant jusqu'au blanc des yeux:

- Ainsi donc, monsieur, dit-elle s'adressant à Théligny, si mon père me demande d'où me vient cette croix...

— Vois pourrez lui dire qu'elle vous vient de Sa Majesté, reprit en riant le jeune officier, qui comprit la criante de Gudule? qu'elle vous a été donnée par le roi en reconnaissance des bons services que lui ont déjà rendus, et que voit sans doute encore lui rendre voire oncle Jean et votre père Guillame. Enfin, si vous ne voulez pas — ce qui est possible — nommer M. Yvonnet, vous ajouterez que c'est moi, Théligny, lieutenant à la compagnie du Dauphin, qui vous ai remis cette crois.

— Oh! merci! merci! s'écria Gudule toute joyeuse et frappant ses deux mains l'une contre l'autre; sans cela, je n'eusse jamais osé la porter!

Pais, tout bas et vivement à Yvonnet:

Quand vous reverrai-je? demanda-t-elle.

 Lorsque j'étais à trois ou quatre lieues de vous, Gudule, vous me voyiez toutes les mits, répondit Yvonnet; ainsi jugez, maintenant que j'habite la même ville...
 Chut! fit Gudule

Puis, plus bas encore:

Venez de bonne heure! dit-elle; je crois que mon père passera toute la nuit à l'hôtel de ville.

Elle rentra sa tête, qui disparut derrière le rideau de verdure et de fleurs.

Les jeunes gens suivirent la chaussée qui passait entre la Somme et la fontaine Ferrée. A moitié route de cette chaussée, ils laissèrent à leur gauche l'abbaye et l'église de Sain-Quentin-en-Isle, et traversèrent un premier pont qui les conduisit à la chapelle où devaient être retrouvées les reliques du saint martyr, un second pont qui les mena au détroit Saint-Pierre, enfia un troisième qui les mit, lui franchi, en face des deux tours dont etait flanquée la porte d'Islei.

La porte était gardée par un soldat du régiment de Théli-

gny, et par un bourgeois de la ville.

Čette fois, Théligry n'ent pas besoin de se faire reconnaître : ce ful te soldat qui vint à lui pour lui demander des nouvelles. On disait l'ennemi fort proche, et cette petite compagnie de cent cinquante hommes, sous les ordres d'un lieutenant en second, se trouvâti un peu isolée an millieu de tous ces bourgeois, qui couraient effarés à droite et à gauche, ou qui perdaient leur temps en réunions à l'hôtel de ville, réunions où l'on discutait beaucoup, mais où l'on agissait très-peu.

Au reste, Saint-Quentin paraissait en proie à un effroyable tumulte. L'artère principale — qui coupe la ville dans et deux tiers de sa longueur, et où, comme des ruisseaux affluant à un fleuve, se jetaient, à droite, la rue Wager, ha rue des Corbeliers, la rue de Serne, la rue de la Truie-qui-file et la rue des Brebis, — état encombrée de monde; et ette multitude, devenue plus épaisse encore dans la rue de la Sellerie, se présentait, sur la grande place, tellement compacte, qu'elle devenait, même pour les cavaliers, une murraille uresque impossible à encer.

Il est vrai que, lorsque Yvonnet eut mis sa toque au bout de son épée, et que, se dressant sur ses étriers, il eut crié: Place l place aux gens de M. l'amiral! » la foule, espérant que c'était un renfort qui allait lui être annoncé, réagit tellement sur elle-même, qu'elle finit par ouvrir aux deux cavaliers un chemin qui, à partir de l'église Saint-Jacques, les conduisit au perron de l'hôtel de ville, au haut duquel les attendait le maieur, messire Varlet de Gliercourt.

Les deux cavaliers arrivaient au bon moment: il venatt d'y avoir assemblée, et, grâce au patrolisme des habitants, surexcité par l'éloquence de maître Jean Pauquet et de son frère Guillaume, il avait été unanimement décidé que la ville de Saint-Quentin, fidèle à son roi et confiante dans son saint patron, se défendrait jusqu'à la dernière extrémité.

La nouvelle qu'apportait Théligny de la prochaine arrivée de l'amiral avec un renfort porta donc l'enthousiasme à son

comble.

A l'instant même, et séance tenante, les bourgeois s'organisèrent en compagnies qui nommèrent leurs chefs. — Chaque compagnie était de cinquante hommes.

Le maïeur ouvrit l'arsenal de l'hôtel de ville; par malheur, il était pauvrement garni : on y trouva quinze pièces de canon, tant bâtordes que coulevrines, dont quelques-unes en assez mauvais état, et seulement quinze arquebuses ordinaires et vingt et une à croc; mais des hallebardes et des piques à foison!

Jean Pauquet fut nommé capitaine de l'une de ces compagnies, et Guillaume Pauquet, son frère, lieutenant d'une autre. On le voit, les honneurs pleuvaient sur la famille; mais ces honneurs étaient dangereux.

Le total des troupes se composait donc, pour le moment, de cent vingt ou cent trente hommes de la compagnie du Dauphin, commandée par l'héligny; de cent hommes, à pen près, de la compagnie de M. de Breuil, gouverneur de Saint-Quentin, lequel était arrivé depuis huit jours d'Abbeville; enfin, de deux cents bourgeois crganisés en quatre compagnies de cinquante hommes chacune. — Trois de ces compagnies se composaient d'arbalétriers, de piquiers et de hallebardiers; la quatrième était armée d'arquebuses.

Tout à coup, on en vit apparaître une cinquième que l'on n'attendait pas, et qui, à cause de son apparition inattendue et des éléments dont elle était formée, provoqua des cris d'enthousiasme.

Elle arrivait par la rue Croix-Belle-Porte, et était composée de cent moines jacobins, portant tous des piques ou des hallebardes.

Un homme couvert d'une robe sous laquelle on apercevait les mailles d'une cuirasse les conduisait, une épée nue à la main.

Aux cris que l'on poussait sur leur passage, Yvonnet se retourna, et, regardant leur capitaine avec attention :

— Que le diable me brûle, s'écria-t-il, si ce n'est point Lactance!

C'était Lactance, en effet. Soupconnant que la campagne allait être rude, il s'était retiré chez les jacobins de la rue des Rosiers pour y faire ses pénitences, et se mettre, antant que possible, en état de grâce. Les bons pères l'aviaien tença à bras ouverts, et Lactance, tout en se confessant et tont en communiant, ayant remarqué le patriotisme qui les animait, avait jugé à propes de l'utiliser. En conséquence, il leur avait communiqué, comme une inspiration du ciel, cette idée qui util était venue de les organiser en compagnie militaire : coux-ci avaient accepté. Lactance avait obtenu du prieur qu'on prit une heure sur les maines, et une demi-heure

sur les vêpres, pour faire l'exercice, et, au bout de trois jours, jugeant ses hommes suffisamment instruits dans la manœuvre militaire, il les avait tirés du couvent, et, comme nous l'avons dit, les avait, aux grandes acclamations de la multitude, amenés sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Saint-Quentin pouvait donc compter, pour le moment, sur cent vingt hommes de la compagnie du Dauphin, sur cent hommes de la compagnie du gouverneur de la ville, sur deux cents bourgeois et sur cent moines jacobins. En tout, cinq cent vingt combattants.

A peine le maïeur, le gouverneur de la ville et les autres magistrats venaient-ils de faire le relevé de leurs forces, que de grands cris s'élevèrent des remparts, et que l'on vit arriver, par la rue de l'Orfévrerie et par la rue Saint-André, des gens qui levaient les bras au ciel d'une façon désespérée.

On s'enquit, on questionna, on s'informa. Ils avaient vin accourir, dans la plaine qui s'étend de Homblières au Mesnil-Saint-Laurent, une grande quantité de paysans courant à travers les moissons, et donnant, autant qu'on en pouvait inger à la distance où ils étaient encore de la ville, des signes non équivoques de terreur.

A l'instant même, on ordonna de fermer les portes et de garnir les remparts.

Lactance, qui, au milieu des dangers, gardait le sang-froid d'un vrai chrétien, ordonna aussitôt à ses jacobins de s'atteler aux canons, d'en conduire huit sur la muraille qui s'étend de la porte d'Isle jusqu'à la tour Dameuse, deux sur la muraille du Vieux-Marché, trols depuis la grosse Tour jusqu'à la poterne du petit Pont, et deux sur la vieille muraille, au faubourg d'Isle.

Théligny et Yvonnet, qui étaient à cheval, et qui sentaient que, malgré l'effroyable course qu'ils avaient fournie depuis la veille, leurs chevaux possédaient encore bonnes jambes et longue haleine, sortirent par la porte de Rémicourt, traversèrent la rivière à gué, et s'élancèrent à travers la plaine pour savoir qui causait la fuite de toute cette popuation.

Le premier individu qu'ils rencontrèrent tenait son nez et lune partie de sa joue dans sa main droite, à l'aide de laquelle il maintenait tant bien que mal ces deux objets precieux à la place qu'ils avaient occupée, et, de la gauche, fatsait de grands signes à Yvonnet.

Yvonnet se dirigea vers lui, et reconnut Malemort.

— Ah! hurla celui-ci de toute la force de ses poumons, aux armes! aux armes!

Vonnet redoubla la rapidité de sa course, et, voyant son associé tout ruisselant de sang, sauta à terre, et s'informa de sa blessure.

Elle était terrible, au point de vue du ravage qu'elle est fait sur un visage vierge; mais celui de Malemort était tellement coultiré en tous sens, que c'était une coultire de plus, et voilà tout.

Yvonnet plia son monchoir en quatre, fil un trou au miieu pour donner passage au nez de Malemort; puis, ayant couché le blessé à terre et lui ayantrenversé la tête sur son genou, il lui banda le visage aussi lestement et aussi adroitement qu'elt pur fuir le le plus habile chirurgien:

Pendant ce temps, Theligny recueillait les renseignements.

Voici ce qui était arrivé :

Le matin, l'ennemi avait paru en vue d'Origny-Sainte-Benoîte. Malemert, qui se trouvait là, ayant, avec son instinct habituel, flairé que c'était de ce côté que devaient venir les coups, avait excité les habitants à se défendre. En conséquence, ils s'étaient retirés dans le château avec tout ce qu'ils avaient pu réunir d'armes et de munitions. Là, ils avaient tenu près de quatre heures. Mais, attaqué par toute l'avant-garde espagnole, le château avait été emporté d'assaut. Malemort avait fait merveille; cependant, il lui avait fallu se décider à la retraite. Pressé de trop près par trois on quatre Espagnols, il s'était retourné, en avait tué un d'un coun de nointe, le second d'un coun d'estoc : mais, pendant qu'il attaquait le troisième, le quatrième lui avait, d'un coup de revers, fendu le visage un pen an-dessous des veux. Alors, Malemort, comprenant l'impossibilité de se défendre avec une blessure qui l'aveuglait, avait jeté un grand cri et s'était laissé tomber à la renverse, comme s'il ent été tué sur le coup. Les Espagnols l'avaient fouillé, îni avaient pris les trois ou quatre sous parisis qu'il possédait, et avaient été rejoudre leurs compagnons, occupés d'un pillage plus fructioux. Sur quoi, Malemort s'était relevé, avait rapproche son nez et sa joue de leur place naturelle, les avait de son mieux maintenus avec sa main, et avait pris sa course vers la ville, afia de donner l'alarme. Voilà comment Malenort, qui dait d'ordinaire le premier à l'attaque et le dernier à la retraite, se trouvait, cette fois, contre toutes ses habitudes, en tête des flyavards.

Theligny et Yvonnet savaient ce qu'ils voulaient savoir. Yvonnet prit Malemort en croupe, et tous trois rentrèrent

dans la ville en criant : « Aux armes! »

La ville tout entière les attendalt. En un instant on sut que l'ennemi n'était plus qu'à quarre ou cinq lieues; mais la résolution des habitants était telle, que cette nouvelle, au lieu d'abattre les courages; les exaita.

Par bonheur, au nombre des cent hommes qu'avait amenés M. de Breuil, se trouvaient quarante canoniers; nel distribua aux quinze pièces que les frères jacobins venaient de trainer sur les remparts. Il manquait trois sevrants par pièce: les moines s'offirent pour complèter les batteries, et furent acceptés. Au bout d'une heure d'exercice, on éti dit qu'ils n'avaient jamais fait autre chose de leur vie. \*

Il était temps, car, au bout d'une heure, on commençait à

apercevoir les premières colonnes espagnoles.

Le conseil de la ville résolut d'envoyer un courrier à l'amiral pour le prévenir de la situation; mais c'était à qui ne vondrait pas quitter la ville au moment du danger.

Yvonnet offrit Malemort.

Malemort jeta les hauts eris : depuis qu'il était pansé, il se sentait, disait-il, blem plus gai qu'apparavant; il y avait quinze mois qu'il ne s'était battu : le sang l'étouffait, et le pen qu'il en avait perdu l'avait grandement soulagé.

Mais Yvonmet hoi fit observer qu'on allait hui donner un cheval; que ce cheval, il le garderalit; que, dans trois quatro jours, il rentrerali dans la ville à la suite de M. l'amital, et que, grâce à ce cheval, il pourrait, dans les sorties qu'il ferait, alter bien plus loin que les hommes à pied.

Cette dernière considération décida Malemert.

Ajoutons, d'ailleurs, qu'Yvonnet avait sur lui cette influence qu'ont toujours les natures faibles, nerveuses, sur les natures puissantes.

Malemort monta à cheval, et partit au galop dans la direction de la Fère.

On pouvait être tranquille : au train dont l'aventurier menait son cheval, avant une heure et demie, M. l'amiral serait prévenu.

Cependant, on avait ouvert les portes pour recevoir les pauvres habitants d'Origny-Sainte-Benoîte, et chacun, dans la ville, s'était empressé de leur offrir l'hospitalité. Puis on avait envoyé dans tous les villages environnants, à Harly, à Rémicourt, à la Chapelle, à Rocourt, à l'Abbiette, pour requérir toute la farine et tout le grain qu'on y pourrait trouver.

L'ennemi s'avançait sur une ligne immense, et sur une profondeur qui faisait supposer qu'on allait avoir affaire à toute l'armée espagnole, allemande et wallone, c'est-à-dire

à cinquante ou soixante mille hommes.

De même que, quand la lave descend du cratère du Vésuve et de l'Etna, avant que le torrent de flamme les ait atteints, les maisons s'écroulent et les arbres s'enflamment; de même on voyait, en avant de toute cette ligne noire qui s'avançait, les maisons flamber et les villages prendre feu.

La ville tout entière regardait ce spectacle du haut des remparts de Rémicourt, des galeries de l'église collégiale qui domine la cité, et du sommet de la tour Saint-Jean, de la tour Rouge et de la tour à l'Eau, et, à chaque incendie nouveau qui éclatait, un concert d'imprécations s'élevait et semblait, comme une nuée d'oiseaux de malheur, prendre son vol pour aller s'abattre sur l'ennemi.

Mais l'ennemi s'avançait toujours, chassant devant lui les populations comme le vent chassait la fumée des incendies. Pendant quelque temps, les portes de la ville continuérent à recevoir les fuvards : mais bientôt elles furent obligées de se fermer, tant l'ennemi était proche. Et l'on vit alors les pauvres paysans des villages enflammés forcés de tourner la ville, et d'aller chercher un refuge du côté de Vermand, de Pontru et de Caulaincourt.

Rientôt encore le tambour battit.

C'était le signal pour que tout ce qui n'était point combattant quittât le rempart et les tours.

Enfin, il ne resta plus sur toute la ligne que les combat-

tants, silencieux, comme sont toujours les hommes réunis, à l'approche d'un péril.

On commencait à distinguer parfaitement l'avant-garde.

Elle se composai de pistoliers qui, ayant traverse la Somme entre Rouvroy et Harly, se répandirent avec célérité sur toute la circonférence de la ville, occupant les abords des portes de Rémicourt, de Saint-Jean et de Ponthoille.

Derrière les pistoliers, trois ou quatre mille hommes que, à la régularité de leur marche, on pouvair reconnaître pour faire partie de ces vieilles handes espagnoles qui avaient la réputation d'être les meilleures troupes du monde, passaient la Somme à leur tour, et se dirigeaient du côté du faubourg d'isle.

— Tout bien calculé, mon cher monsieur Yvonnet, dit Théligny, j'ai lieu de croire que c'est du côté de la maison de votre belle que la musique va commencer. Si vous voulez voir comment l'air s'en joue, venez avec moi.

— Bien volontiers, mon lieutenant, dit Yvonnet, sentant déjà passer par tout son corps les frissonnements nerveux qui, chez lui, signalaient les approches de toute bataille.

Ét, les lèvres serrées, la joue légèrement blêmissante, il prit la direction de la porte d'Isle, vers laquelle Théligny conduisait la moitié de ses hommes à peu près, laissant le reste pour soutenir les bourgeois, et, au besoin, leur donner l'exemple.

Nous verrons plus tard que ce furent les bourgeois qui donnèrent l'exemple aux soldats, au lieu de le recevoir d'eux.

On arriva au faubourg d'Isle. Yvonnet devançait latroupe d'une ceutaine de pas, ce qui lui donna le temps de frapper à la fenêtre de Gudule, laquelle accourut toute tremblante, et de donner à la jeune fille le conseil de descendre dans les salles basses, attendu que, selon toute probabilité, les boulets n'allaient point tarder à jouer aux quilles avec les cheminées des maisons.

Il n'avait pas achevé, que, comme pour appuyer ses paroles, un biscaien passa en sifflant, et reuversa un pignon dont les éclats tombérent comme une pluie d'aérolithes autour du jeune homme.

Yvonnet s'élança de la rue sur la borne, se cramponna

des deux mains au rebord de la fenêtre, alla, de ses lêvres, chercher au milieu des fleurs les lêvres tremblantes de la jeune fille, y appuya un baiser bien tendre, et, se laissan retomber dans la rue:

- S'il m'arrive malheur, Gudule, dit-il, ne m'oubliez pas trop vite, et, si vous m'oubliez, que ce ne soit pas pour un

Espagnol, pour un Allemand ou pour un Anglais!

Et, sans attendre la protestation qu'allait lui faire la jeune fille de l'aimer toujours, il prit sacourse vers la vieille muraille, et se trouva derrière le parapet, à quelques pas de l'endroit qu'il avait l'abbitude d'escalader dans ses courses nocturnes.

Comme l'avait prévu Théligny, qui, du reste, n'arrivait sur le théâtre du combat que derrière son écuyer, c'était là.

en effet, que commençait la musique.

La musique était bruyante, et fit plus d'une fois courber la tête à ceux qui l'écoutaient; mais, peu à peu, les bourgeois, qui avaient commencé par prêter à rire aux soldats, s'y habituérent, et, une fois qu'ils y furent habitués, devinrent plus acharnés que les autres.

Cependant, les Espagnols se succédaient par rangs si nombreux, que force fut aux bourgeois d'abandonner le boulevard extérieur, qu'ils avaient d'abord tenté de défendre, mais qui, sans parapet, et dominé de tous côtés par les hauteurs entironnanies, rétait pas tenable. Protégés 'gar les deux pièces de canon et par les arquebusiers de la vieille muraille, ils opéréront leur retraite en bon ordre, laissant trois hommes tués, mais rapportant leurs blessés.

Yronnet trainait un Espagnol à qui il avait passé sa fine épée au travers du corps, et dont il avait pris l'arquebuse; mais, comme il n'avait pas eu le loisir de prendre en même temps les cartouches pendues au baudrier du mort, il tirait le tout à lui, espérant bien, d'ailleurs, que sa peine ne serait pas perdue, et que les poches seraient aussi bien garnies

que le bandrier.

Cette confiance sut recompensée : outre leur solde de trois mois qu'on avait distribuée, la veille, aux Espagnols, afin de leur donner bon oourage, chaeun d'eux avait queique peu pillé, depuis ciuq ou six jours que 70n tenait la campagne. Nous ne sanrions dire si l'Espagnol d'Younnet avait plus ou moins pillé que les autres; mais, visite saite de ses poches, Yvonnet parut fort satisfait de ce qu'il y avait trouvé.

Derrière les soldats de Théligny et les bourgeois de la ville, les deux chefs espagnols, qui se nommaient Julien Romeron et Carondelet, prirent possession du boulevard extériour, et s'emparèrent de toutes les maisons qui bordaient a chaussée de Guise, ainsi que celle de la Fère, et qui formaient ce que l'on appelait le haut faubourg; mais, lorsqu'ils voulurent franchir l'espage compris entre le boulevard extérieur et la vieille muraille, ils furent reçus par un feu si bien nourri, qu'ils durent regagner les maisons, des fenêtres desquelles ils continuèrent à tirer, jusqu'à ce que l'obscurité croissante vint mettre fin au combat.

A cette heure seulement, Yvonnet crut qu'il lui était permis de retourner la tête. Alors, à dix pas dernière lui, dépassant à peine le talus du rempart, il vit la tête pâle d'une charmante jeune fille qui, sous le prétexte de s'assurer si son pgre était là, avait, malgré la défense faite, empiété sur le terrain des combattants.

Son œil se reporta de la jeune fille à son lieutenant.

Mon cher monsieur Vronnet, lui dit celui-ci, comme voilà tantôt deux jours et deux muits que vous tenez la campagne, vous devez être faisgné; laissez donc à d'autres le soin de veiller sur le rempart, et tachez de trouver, jusqu'à demain, un bon et agréable repos. Vous met rouverez où sera le feu.

Yvonnet ne se le sit pas dire deux sois : il salua son licutenant, jeta un regard du côté de Gudule, et, sans paraître s'occuper de la jeune sille, il prit la route de la chaussée, comme pour rentrer en ville.

Mais, sans doute, à cause de l'obscurité, s'égara-t-it dans le fathourg; car, dix minutes après, il se retrouvait dans cette petite ruelle, en face de cette petite fenêtre, et un pied sur cette borne du haut de laquelle on pouvait faire tant de choses.

Ce que fil Yvonnet, ce fut de se cramponner à deux peities mains blanches qui sortient bientôt par cette fenêtre, et qui l'attirérent si bien et si adroitement à l'intérieur, qu'il était acile de voir que ce n'était point la première fois qu'elles se livraient à cet exercice.

Les choses que nous venons de raconter se passaient le 2 août 1557.

### VII

## L'AMIRAL TIENT SA PAROLE.

Ainsi qu'on avait pu le prévoir, Malemort avait fait rapidement les six lieues qui séparaient Saint-Quentin du camp de

Au bout d'une heure et demie à peine, il était à la porte de M. l'amiral.

En voyant cet homme qui arrivait d'un galop enragé avec

ses habits ensanglantés, son visage caché sous des linges, s'il était impossible de reconnaître Malemort, à cause du masque qui ne lui laissait à découvert que les veux et la bouche, était-il au moins facile de reconnaître en lui un messager de sombres nouvelles. Il fut donc introduit à l'instant même près de Coligny.

L'amiral était avec son oncle : le connétable venait d'ar-

river.

Malemort raconta la prise d'Origny-Sainte-Benoîte, le massacre de ceux qui avaient voulu défendre le château, l'incendie de tous les villages sur la ligne que suivait l'armée espagnole, laquelle laissait derrière elle comme un sillage de feu et de fumée.

A l'instant même, les rôles furent distribués entre l'oncle

et le neveu.

Coligny, avec eing ou six cents hommes, partirait immédiatement pour se renfermer dans Saint-Quentin, et y tenir

iusqu'à la dernière extrémité.

Le connétable, avec le reste des soldats présents au camp, rejoindrait l'armée du duc de Nevers, qui, forte de huit à neuf mille hommes seulement, et, par conséquent, trop faible pour attaquer l'armée espagnole, qui comptait plus de cinquante mille combattants, la cótoyait, l'observait, se tenait prêt à profiter de ses fautes.

Cette petite troupe manœuvrait sur les confins du Lyon-

nais et de la Thiérache.

L'amiral fit aussiot sonner le boute-selle, et battre le départ; mais sur l'avis de Maldent, qu'il avait choisi pour guide, l'amiral se décida à prendre le chemin de Ham, au lieu de sutres la chemin direct. D'après les renseignements recueillis, il compatait que les Espagnols attaqueraient Saint-Quentin par Rémicourt, le faubourg Saint-Jean et le faubourg d'Isle.

Par conséquent, de ces trois côtés, Coligny trouverait une opposition à son projet.

Le seul chemin qui, au dire de Maldent, eût chance d'être encore libre, c'était celui de Ham à Saint-Quentin, passant à travers des marais presque impraticables, excepté pour ceux qui en connaissaient les passages.

L'amiral prit avec lui trois bandes de gens de pied.

Ces bandes étaient commandées par les capitaines Saint-André, Rambouillet et Louis Poy.

Mais la troisième, arrivée de Gascogne dans la journée même, était si fatiguée, qu'elle resta sur la route de la Fère à Ham.

Au moment où le connétable et l'amiral sortaient de la Fère, — l'amiral se rendant à Ham, le connétable lui faisant la conduite, ils trouvèrent au milieu de la route, assis sur son derrière et barrant le chemin, un gros chien noir, lequel se mit à hurler de toutes ses forces. On chassa le chien; mais il fit cent pas en avant, s'assit comme d'abord par le travers de la route, et hurla d'une fagon plus funètre encore que la première fois. Chassé de nouveau, il recommença pour la troisème fois le même manège, hurlant toujours plus fort et plus désespérément.

Alors, le connétable, regardant M. de Coligny :

Que diable vous semble ceci, mon neveu? lui demanda-t-il.

- Mais, répondit l'amiral, que c'est une musique fort déplaisante, monsieur; et je crois que nous allons fournir la comedie.
- Qui, et peut-être bien aussi la tragédie, répliqua le con-

Et, sur cette prophétie, l'oncle et le neveu s'embrassèrent,

(1) Mémoires de Mergey, folio 250.

l'amiral continuant son chemin vers Ham, le connétable revenant vers la Fère, qu'il quitta le soir même.

Mais, à sa sortie de la ville, un autre présage l'attendait à son tour.

A peine cut-il fait une lieue sur la route de Laon, qu'une espèce de pèlerin portant une longue robe et une longue barbe se jeta à la bride de son cheval, lui criant :

— Montmorency! Montmorency! is c'amponea une, dans

- Montmorency! Montmorency! je t'annonce que, dans trois jours, toute la gloire sera en poudre!

- Soit, dit le connétable; mais, je t'annonce, moi, qu'auparavant la mâchoire sera en cannelle l Et il lui donna un si rude coup de poing, que le pauvre

prophete tomba, en effet, évanoui sous le coup, et la mâchoire toute disloquée (1).

Le connétable continua son chemin comme avait fait l'amiral, chacun emportant son présage funeste.

L'amiral arriva à Ham vers cinq heures du soir.

Sa resolution clait de poursuivre sa route sans s'arrêter insqu'à Saint-Quentin. En conséquence, après un repos d'une heure donné aux soldats, il se remn en marche avec ses gendarmes et deux compagnies de pied seulement.

A Ham, MM, de Jarmac et de Luzarches avaient fait, tout ce qu'ils avaient pu pour le retenir, lui remontrant tous les services qu'il pouvait rendre en rase campagne, et lui offrant d'aller s'enfermer dans Saint-Quentin à sa place; mais il avait réponde:

— l'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai vaillant que de ne pas perter à ces braves gens, si bien disposés à défendre leur ville, le secours que je leur ai promis!

Et, comme nous l'avons dit, il partit, sans une minute de retard, à l'heure qu'il avait indiquée.

Aux portes de Ham, il rencontra l'abbé de Saint-Prix. C'était un très-noble prieta nommé Jacques de La Moute, il était à la fois chanoine de Saint-Quentin, de Chartres, de Paris et du Mans; il possédait, en outre, deux prieurés, et, lorsqu'il mourut, il avait été chanoine sous cunq rois, en commençant par François l'e-

Coligny, se dontant que l'illustre voyageur venait de

(4) Mémoires de Melvil.

Saint-Quentin, alla à lui; homme de guerre et homme d'église se firent reconnaître l'un à l'autre,

L'abbé, aux premiers coups de canon tirés à la porte d'Isle, avait quitté la ville, par le faubourg de Ponthoulle, et allait en Loute diligence informer le roi de la position de Saint-Quentin, et lui demander des secours. Ainsi donc, comme l'avait prévu l'amiral, le dernler chemin resté libre était celui qu'il suivait.

— Monsiour l'abbé, dit l'amiral au prétat, puisque vous grouver le roi, faites-moi le plaisir de dire à Sa Majesté que vous m'avez rencontré à la tête d'une bonne troupe, comptant, avec l'aide de Dieu, entrer cette muit dans Saint-Quentin, où j'espère lui faire un bon service.

Et, ayant salué l'abbé, il continua son chemin.

Une lieue plus loin, il commença à apencevoir les fuyards d'Origny-Sainte-Benoîte et des autres villages plus rapprochés de Saint-Quentin, lesquels, n'ayant pu trouver un refuge dans la ville, avaient été forcés de s'enfuir au delà. Les malheureux étaient harassés de faigne, les uns se trainant encore, les autres couchés au pied des arbres, et mourant de faim et de lassitude.

L'amiral leur distribua quelques secours, et continua son chemin.

A deux lieues de Saint-Quentin, la muit le prit; mais Maldent était là : il répondait de tout à ceux qui voudraient suivre, et, dans l'espoir qu'il y aurait bonne récompense au bout du chemin, il offrait, comme preuve de sa bonne foi, de marcher devant le cheval de M. l'amiral avec une corde au cou.

La bande du capitaine Rambouillet prit la route indiquée; mais le capitaine Saint-André prétendit avoir un bon guide, et demanda à marcher de son côté.

Chacun était là tellement pour son compte, que t'amiral n'osa point exiger que tout le monde s'en rapportât, comme il le faisait, à Maldent.

M. de Saint-André tira donc de son côté, et l'amiral du sien.

Aucun obstacle ne se présenta sur la route de Saint-Quentin. La ville n'avait point été cernée entièrement; on avait réservé une de ses faces, celle du faubourg de Ponthoille, à l'armée anglaise, qui devait arriver d'un moment à l'autre, et c'était justement par cette face que se présentait l'amiral.

A la hauteur de Savy, c'est-à-dire à trois quarts de lieue en avant de Saint-Quentin, on avait jeté un regard de précaution sur la place, et l'on avait aperçu les feux de l'armée ennemie s'étendant depuis la chapelle d'Épargnemaille jusqu'aux prés Gaillard; on eût dit qu'un chemin avait été ménagé exprés pour la petite troupe de l'amiral.

Ce fut au point que celui-ci s'en inquiéta; il craignait une

embuscade.

Procope, auquel ses fréquentes conférences avec Maldent avaient rendu familier le patois picard, s'offrit pour aller à la découverte.

L'amiral accepta, et fit halte en l'attendant,

Au bout de trois quarts d'heure, l'aventurier revint : le chemin était parfaitement libre, et il avait pu s'approcher si près du rempart, qu'il voyait se promener la sentinelle, qui allait de la porte de Ponthoille à la tour faisant face au pré aux Oísons.

Alors, par-dessus l'espèce de petit bras de rivière qui, à cette époque, coulait au pied de la muraille, Procope avait sifié la sentinelle, qui s'était arrêtée, et avait cherché à percer l'obscurité du regard.

Procope siffla une seconde fois, et, sûr qu'il avait été vu, il annonça à demi-voix l'approche de M. l'amiral.

De cette façon, le poste de la porte de Ponthoille serait prévenu, et l'amiral serait introduit aussitôt après son ar-

rivée.
Coligny applaudit à l'intelligence de Procope, approuva

tont ce qu'il avait fait, et, plus tranquille, se mit en route, toujours sous la conduite de Maldent.

A trente pas de la porte, un homme se leva d'un fossé; it cancit un nistellet à la main, tout prote à faire fou si an

il tenait un pistolet à la main, tout prêt à faire feu, si, au lieu d'une troupe amie, la troupe qui s'approchait était une troupe ennemie.

On voyait sur les remparts comme une ombre plus épaisse : cent homnes avaient été appelés sur ce point pour le cas où les confidences de Procope à la sentinelle eussent caché quelque surprise.

L'homme au pistolet, qui jaillissait, pour ainsi dire, du fossé, était le lieutenant Théligny.

Il s'avança en disant :

- France et Théligny!

- France et Coligny! répondit l'amiral.

La reconnaissance était faite : c'était bien le renfort promis qui arrivait; on ouvrit les portes.

L'amiral et ses cent vingt hommes entrèrent.

A l'instant même, le bruit de cette arrivée se répandit par la ville : les habitants sortirent à demi vêtus de leurs maisons, en poussant des cris de joie. Beaucoup voulaient illuminer; quelques-uns avaient déjà commencé.

L'amiral fit taire les cris, fit éteindre les lumières.

Il craignait que l'armée ennemie ne prit l'éveil et ne redoublat de surveillance. D'ailleurs, Saint-André et sa troupe n'étaient pas encore arrivés.

Vers trois heures du matin, on n'avait point encore en-

tendu parler d'eux.

Alors, comme le jour était près de se lever, et qu'il était urgent qu'ils n'allassent point donner dans quelque parti espagnol, Lactance s'avança avec six ou huit de ses jacobins.

Les bons pères, que leur habit mettait à l'abri de tout soupçon, offraient de se répandre dans la campagne sur une largeur d'une lieue ou deux, et de ramener la compagnie égarée.

Leur offre fut acceptée, et ils partirent, les uns par la porte de Ponthoille, les autres par la poterne Sainte-Catherine.

Entre quatre et cinq heures du matin parut une première troupe d'une soixantaine d'hommes conduite par deux pères jacobins.

Puis, vers six heures, une seconde troupe de cinquantecinq à soixante soldats conduite aussi par un moine.

Le capitaine Saint-André était avec cette seconde troupe. Leur guide s'était égaré, et les avait égarés avec lui.

Les autres pères rentrèrent les uns après les autres, et Dieu, qui les protégeait, permit que, pour cette fois, il n'arrivât malheur à aucun d'eux.

Aussitôt les derniers hommes rentrés dans la ville, Coligny fit l'appel.

Il se trouvait que, grâce à lui, la garnison était renforcée

de deux cent cinquante hommes. C'était numériquement un hien faible secours; mais la présence de celui qui l'amenait, en rendant le courage aux plus timides, avait produit un immense effet moral.

Théigny, le maieur et le gouverneur de la ville firent à l'amiral un récit exact de ce qui s'était passé la veille. Convaincu plus que jamais qu'i fallait, jusqu'à la dernière extrémité, détendre le bourg d'Isle, ce fut vers ce point que Cofigny se dirigea d'abord. Au haut de la vieille muraille, as milieu des balles qui sifflaient autour de lui, il décida que, dès le soir, à la nuit tombante, on fernit une sortie, afia d'incendier les maisons voisines, de l'intérieur desquelles les Ezpagnols inquiétaient continuellement les soldats qui gardaient les remparts. Si l'on reussissait et si l'on reprenait aux assiégeants le boulovard dont lis s'étaient emparés la vieille muraille, pour la couvrir par un masque, et garanir les courines du feu des assiégeants (1).

En attendant, et pour concentrer sur ce point tous les moyens de défense possibles, l'amiral ordonna d'ouvrir à chaque flanc du rempart une embrasure à laquelle on plaça deux pièces de canon.

Puis, ces premières dispositions prises, comme mesures d'urgence, Coligny pensa qu'il était temps d'examiner la qualité et la quantité d'ennemis auxquels il aliait avoir affaire.

Au reste, il était facile, d'après les bannières de lens tentes, de reconnaitre la nation à laquelle appartenaient les soldats et les princes qui les commandaient.

De l'endroit où il était, c'est-à-dire de l'angle le plus avancé de la vieille muraille, l'amiral apercevait, à sa droite, trois camps parfaitement distincts, placés chacun sur une colline.

Le plus éloigné était celui du comte de Schwartzbourg. Le camp intermédiaire était celui du comte d'Egmont el du comte de Horn, ces deux inséparables que la mort même ne devait pas séparer.

<sup>(1)</sup> Voir, sur le siège de Saint-Quentin, le beau travail de M. Charles Gomart.

Le camp le plus rapproché était celui d'Emmanuel-Philibert.

En face de lui, l'amiral avait les troupes espagnoles contre lesquelles on avait combattu la veille, et qui etaient commandées par don Julien Romeron et le capitaine Carondelet, Enfin, à sa gauche, s'avançait le point extrême du camp

principal.

Ce camp, qui couvrait près d'une demi-liene de terrain, et dans lequel le duc de Savoie vint plus tard placer ses tentes, était presque entièrement enveloppé par la rivière de Somme, qui forme un demi-cercle depuis l'endroit où elle prend sa source jusqu'à celui où elle passe entre Saint-Quentin et le faubourg d'isle.

Il s'étendait sur toute une face de la muraille, de la ri-

vière au faubourg Saint-Jean.

Dans ce camp étaient enfermés les quartiers du feld-maréchal de Bininecurt, du margrave de Berg, du margrave de Valle, du duc de Saimona, du comte de Schwartzbourg, du comte de Mansfeld, de Bernard de Mendoza, de Ferdinand de Gonzague, de l'évéque d'Arras, du comte de Feria, du comte Rinago, du maréchal de Carcheris, du due Eric de Brunswick, du due Ernest de Brunswick, de don Juan Manrique, de messire de Bossu, de messire de Bertaimont, du comte de Mêgue, du sieur Lazori de Schwendy; enfin, le quartier de la grosse cavalerie, le quartier des hallobardiers, et le quartier des mutins.

De la tour Saint-Jean à la grosse tour, c'est-à-dire sur le point diamétralement opposé au fanbourg d'Isle, s'étendaît le camp flamand, et se dressait une batterie qui fit un tel feu, que, depuis ce jour, le chemin d'où elle tirait s'appelle la

ruelle d'Enfer.

Enfin, restait cette face de la ville qui s'étend du faubourg de Ponthoille à Tourival, laquelle, comme nous l'avons dit, était complétement dégarnie, dans l'attente de l'armée an-

glaise, à qui l'on avait conservé cette position.

Cotte espèce de revue préparatoire passée, l'amiral descendit à l'hôle de ville. Li, il ordonna qu'il loi fit dons une fiste de tous les hommes valides; que l'on fit la recherche de toutes les armes qui pouvaient se trouver encore dans la ville; que l'on dressit un rôle d'inscription pour les ouvriers, hommes et femmes, qui voudraient travailler aux terrassements; qu'une perquisition fût faite dans le but de réunir tous les ouils, hottes, pelles, paniers, pies, hoyaux, bêches et pioches; qu'un compte fût dressé de tous les grains, farines, vins bétails et provisions de toutes sortes renferemées tant dans les magsains publics que dans les maisons particulières, alin d'établir de l'ordère dans la consommation, et d'éviter le pillage. Enfin, il demanda un état exact, non-seulement de l'artillerie, mais encore de la quantité de poudre, de boulets, et du nombre d'hommes qui faisaient le service des pièces.

Dans la tournée qu'il venaît d'accomplir, l'amiral n'avait vu que deux moulins : un moulin à vent situé au bout de la rue du Billon, près de la tour Rouge, et un moulin à eau sur la Somme, dans le bas faubourg d'Isle. Ce n'était point assez de ces deux usines pour moudre le blé nécessaire à la consommation d'une ville de vingt mille âmes.

Il exprima cette crainte.

Mais aussitôt les échevins le rassurèrent, en lui affirmant que l'on trouverait dans la ville quinze ou seize moulins à bras que l'on ferait constamment fonctionner à l'aide de chevaux, et qui, dans le cas d'un travait continu, suffiraient à l'alimentation de la ville et de la garnison

Puis Coligny organisa le logement des compagnies, adoptant la division de la ville en quatre quartiers, mais en subdivisant ces quatre quartiers en seize parties, à la surveillance desquelles il affecta seize bourgeois et seize officiers, afin que toutes décisions se prissent de concert. La troupe fut répartie à la garde des murailles conjointement avec les milies bourgeoises, chacun ayant à protéger son quartier réspectif. L'échevinage se constitua en permanence, afin d'entre prêt à répondre sans retard aucun à toutes les réquisitions qui lui seraient adressées.

Enfin', l'amiral présenta au corps de ville les gentilshommes qui formaient ce que l'on appellerait aujourd'hui son état-major, et qui devaient être ses intermédiaires auprès des magistrats.

En outre, et en dehors de ces officiers, le capitaine Languetot fut nommé surintendant de l'artillerie, avec disposition de dix gens d'armes auxquels on assigna mission de vérifier auprès des cannoniers la quantité de poudre employée chaque jour, et qui furent particulièrement chargés de veiller à ce que cette poudre si précieuse fût mise à l'abri de tout dancer.

En parcourant les remparts, Coligny avait remarqué, près de la porte Saint-Jean, à cent pas de murailles à peine, un grand nombre de jardins remplis d'arbres fruitiers et entourés de haies élevées et touffues; ces hales et ces arbres of-raient à l'ennemi un couvert qui lui permettait d'approcher des remparts. Comme ces jardins appartenaient aux principaux de la ville, l'amiral demanda au conseil son assentiment pour les déboiser: cet assentiment lui fut donné sans difficulté aucune, et l'on mit à l'instant même en réquisition tous les charpentiers de la ville pour raser les arbres et les haies.

Leur abatis était destiné à faire des fascines.

Alors, voyant l'assemblée unie d'un seul et même esprit; nobles, bourgeois et militaires animés, sinon d'un enthousiasme, au moins d'une énergie égale, Coligny se retira dans la maison du gouverneur, où il avait donné rendez-vous aux officiers do toutes les compagnies.

Cette maison était située rue de la Monnaie, entre la Templerie et les Jacobins.

Là, ces officiers furent mis an courant de ce qui venait d'être fait. L'amirai leur dit le bon esprit des habitans de la ville, leur résolution de se défendre jusqu'à la dernière autremité, et les invita, en adoucissant autant qu'il serait en cux les rigeuers de la position, à maintenir la bonne harmonie entre ces deux pouvoirs si rarement et si difficilement d'accord : armée et bourzeosie.

Chaque capitaine dut, en outre fournir, séance tenante, un état de sa compagnie, afin que l'amiral connût exactement le nombre des hommes dont il avait à disposer, et le chiffre des bouches militaires qu'il avait à nourrir.

Puis, enfin, montant avec un ingénieur sur la galerie de da Collégiale, il indiqua, de ce point élevé, et d'où l'on embrassait toute la circonvallation de la ville, les excavations qu'il y avait à combler, et les élévations qu'il y avait à aplanir.

Ces ordres donnés, et resté seul avec l'officier qu'il comptait envoyer au connétable pour en obtenir un renfort de troupes, tandis qu'il était encore possible de ravitailler la place, il décida que le chemin de Savy, tout couvert de Vignes, et débouchant à travers une chaine de petites collines près de la chapelle d'Éparquemaille, était la voie ta plus favorable pour faire approcher des troupes de la place.

Le capitaine Saint-André était, en effet, en plein jour, et

sans être vu, arrivé de ce côté.

Puis, ces ordres donnés, ces dispositions arrêtées, Coligny se souvint, enfin, qu'il était un homme, et rentra pour prendre quelques heures de repos.

## VIII

# LA TENTE DES AVENTURIERS.

Pendant que tottes ces mesures de sdreté publique étaient arrêtées par Coligny, sur lequel pesait la responsabilité tout entière de la défense de la ville, et que, un peu rassuré, comme nous l'avons dit, par l'ardeur des soldats et le contage des bourgeois, l'amiral était rentré au palais du gouverneur afin d'y prendre un instant de repos, nos aventuriers, prêts à combattre, aussi pour la ville, — parce que Coligny, sauf les réserves faites par l'Procope, les avait pris à solde, — nos aventuriers, insoucieux de tout, attendant patiemment le premier signal de la trompette et du tambour, avaient posé leur tente à une centaine de pas de la porté d'isle, et établi leur domicile sur un terrain libre qui s'étendait en face des Cordeliers, de l'extrémité de la rue Wager au talus de la muraille.

Par suite de l'entrée de Coligny dans Saint-Quentin, ils se trouvaient tous réunis.

On faisait les comptes.

Yvonnet, debout, venait de verser fidèlement à la caisse la moitié de la somme qu'il tenait de la libératié du roi Henri II; Procope, la moitié des honoraires qu'il avait reçis comme tabellion; Maident, la moitié du salaire qu'il avait reçu comme guide; Maiemort, la moitié de la gratification qu'il avait méricé en allant, tout blessé qu'il était, prévenir Coligny de l'arrivée des Espagnols; Pilletrousse, enfin, la moitié de ce qu'il avait gagné en détaillant les bœufs-des deux Scharfenstein.

Quant à ces derniers, comme il n'y avait pas eu combat, ils avaient rien à apporter à la masse, et s'occupaient, sans s'inquièter des futurs besonis de vivres qu'aménerait le blocus de la ville, à faire rôtir le reste du quartier de boxaf qui leur était demeuré après la distribution des trois autres quartiers par Pilletrousse.

Lactance apportait, tut, deux grands sacs de blé et un sac de haricots qui il offrait, au lieu d'argent, à la communanté; c'était un présent que faisait à nos aventuriers le couvent des Jacobins, dont les moines enrégimentés avaient, comme on sait, chois Lactance pour leur capitaine.

Fracasso continuait de chercher, sans la trouver, sa rime au verbe perdre.

Sous une espèce de hangar hâti à la hâte, les deux chevaux, celui d'Yvonnet et celui de Malemort, mâchaient leur paille, et sayouraient leur avoine.

Un moulin portatif était établi sous le hangar, non pas pour qu'il fût à la proximité des chevaux, mais pour qu'il se trouvât ainsi à couvert; c'étaient Heinrich et Frantz qui se chargeaient de le tourner.

Les affaires pécuniaires de la société étalent en bon train, et quarante écus d'or, soigneusement comptés par Procope, recomptés par Maldent, alignés en pile par Pilletrousse, étaient préts à entrer dans la caisse commune.

Si la société durait encore un an dans de pareilles conditions, Procope se proposait d'acheter une étud de tabellion ou de procureur; Maldent, d'acquérir, sur la route de la Fère à l'am, une petite ferme qu'il connaissait de longue main, étant, comme nous l'avons dit, originaire du pays; Yonnin, d'épouser quelque riche héritière, à la main de laqueile lui donneraient dès lors double droit son éjérance et sa fortune: Pilletrousse, de reprendre un grand fonds de boucherie, soit dans la capitale, soit dans quelque forte ville de province; Fracasso, de faire imprimer ses poésies à l'instar de M. Honsard et de M. Jodelle; enfin, Malemort, de se bature pour son propre compte, et, cela, tant qu'il lui conviendrait, ce qui le mettrati à l'abri des reproches de sés camarades et des gens au service desquels il s'enrôlait, et qui ne cessaient de l'admonester sur le peu de soin qu'il apportait à la conservation de sa personne.

Pour les deux Scharfenstein, ils n'avaient aucun projet,

n'avant aucune idée.

Au moment où Maldent recomptait les derniers écus, et où Pilletrousse alignait la dernière pile, une espèce d'ombre se projeta sur les aventuriers, indiquant qu'un corps opaque venait de s'interposer entre cux et le jour.

Instinctivement, Procope étendit la main vers l'or; Mal-

dent, plus rapide encore, le couvrit de son chapeau.

Yvonnet se retourna.

Le même jeune homme qui avait, au camp de la Fère marchandé son cheval, se tenait debout au seuil de la tente. Si vite que Maldent eût couvert l'argent de son chapeau,

l'inconnu l'avait vu, et, avec le prompt coup d'œit d'un homme auquel les appréciations de ce genre sont familières, il avar catculé que la somme qu'on s'éait hâté de soutraire à ses regards pouvait monter à cinquante écus d'or.

- Ah! ah! dit-il, il paraît que la récolte n'a pas été mauvaise!... Fâcheux moment pour venir vous proposer une affaire : vous allez être durs en diable, mes maîtres!

- C'est selon la gravité de l'affaire, dit Procope.

Il y a des affaires de plusieurs genres, dit Maldent,
 Y a-t-il des chances de bénéfice en dehors de vos pro-

positions? demanda Pilletrousse.

— S'il y a des coups à donner, on sera coulant, dit Ma-

lemort.

— Pourvu que ce ne soit point une expédition contre quelque église ou quelque couvent, on pourra s'arranger,

dit Lactance.

— Surtout si cela se fait au clair de lune, dit Fracasso; je suis pour les expéditions de nuit, moi; ce sont les seules expéditions poétiques et pittoresques. Yvonnet ne dit rien : il regardait l'étranger.

Les deux Scharfenstein étaient absorbés dans la cuisson de leur morceau de bœuf.

Toutes ces observations, dont chacune peignait le caractère de l'individu qui la faisait, s'étaient élancées presque simultanément de la bouche des aventuriers.

Le jeune homme sourit.

Il répondit en même temps à toutes les questions, regardant successivement celui des aventuriers auguel s'adressait la fraction de sa réponse.

- Oui, l'affaire est grave, dit-il, du genre le plus grave même! et, quoiqu'il y ait des chances de bénéfice en dehors de ma proposition, comme il y a bon nombre de coups à donner et à recevoir, je compte vous offrir une somme raisonnable et qui satisfera les plus difficiles... Au reste, que les esprits religieux se rassurent, ajouta-t-il, il n'est question ni de couvent, ni d'église, et il est probable que, pour plus grande sécurité, nous agirons la nuit seulement; je dois dire, toutefois, que je préférerais une nuit sombre à une nuit éclairée.
- Alors, dit Procope, qui d'habitude était chargé de débattre les intérêts de la société, développez la proposition, et l'on verra si elle est acceptable.
- Il s'agit, répondit le jeune homme, de vous engager à me suivre, soit dans une expédition nocturne, soit dans une escarmouche, un combat c: une bataille en plein jour.
- Et qu'aurons-nous à faire à votre suite, dans cette expédition nocturne, dans cette escarmouche, ce combat ou cette hataille?
- Vous aurez à attaquer celui que j'attaqueral, à l'entourer et à le frapper jusqu'à ce qu'il meure.
  - Et s'il se rend?
  - Je yous préviens d'avance que je ne le reçois pas à merci.
  - Peste! dit Procope, c'est une haine à mort, alors? - A mort! vous avez dit le mot, mon ami.
- Bon! grogna Malemort en se frottant les mains, voilà qui est parler!
- Mais, dit Maldent, si, cependant, la rancon était bonne. il me semble que mieux vaudrait pour nous recevoir à rancon one tuer.

- Aussi traiterai-je et de la rançon et de la mort en même temps, afin que ces deux cas soient prévus.
- C'est-à-dire, reprit Procope, que vous nous achetez l'homme mort ou vivant?
  - Mort on vivant, c'est cela.
  - Combien pour le mort? combien pour le vivant?
  - Le même prix.
- Bon! dit Maldent, it me semble pourtant qu'un homme vivant a plus de valeur qu'un homme mort?
  - Non, car je ne vous achèterais le vivant que pour en faire un mort, voilà tout.
    - Voyons, dit Procope, combien donnez-vous?
  - Un instant, Procope! dit Yvonnet; faut-il encore que M. de Waldeck veuille bien nous dire de qui il est question. Le jeune homme fit un bond en arrière.
  - Vous avez prononce un nom... dit-il.
- Qui est le vôtre, mensieur, reprit Yvonnet, tandis que les aventuriers se regardaient, commençant à comprendre que c'était à l'amant de mademoiselle Gudule qu'ils devalent laisser défendre leurs intérêts.
  - Le jeune homme fronça son épais sourcil roux.
  - Et d'où me connaissez-vous? demanda-t-il.
  - Voulez-vous que je vous le dise? répondit Yvonnet. Waldeck hésita.
- Rappelez-vous le château du Pareq, continua l'aventurier.
  - Waldeck pâlit.
  - Rappelez-yous la forêt de Saint-Pol-sur-Ternoise.
- C'est justement parce que je me la rappelle, dit Waldeck, que je suis ici, et que je vous fais la proposition que vous discutez.
  - Alors, c'est le duc Emmanuel-Philibert qu'il s'agit de tuer, dit tranquillement Yvonnet.
    - Peste! s'écria Procope, le duc de Savoie!
  - Vous voyez qu'il est bon de s'expliquer, dit Yvonnet à ses compagnens en deur jetant un coup d'œil de côté.
- Et pourquoi ne tuerait-on pas le duc de Savoie? s'écria Malemort.
  - Je ne dis pas qu'il ne faut pas tuer le duc de Saveie, reprit Procope.

— A la bonne heure! dit Malemort; le duc de Savoie est notre ennemi, puisque nous sommes engagés à M. l'amiral, et je ne vois pas pourquoi on ne tuerait pas le duc de Savoie comme un autre.

- Tu as parfaitement raison, Malemort, répondit Procope; on peut tuer le duc de Savoie comme un autre... seulement,

c'est plus cher qu'un autre!

Maldent fit un signe d'assentiment.

- Beaucoup plus cher! dit-il.

- Sans compter, dit Lactance, que l'on risque son âme à

ce jeu-là.

Bah! dit Waldeek avec son mauvais sourire; crois-tu, sil n'est point en enfer pour autre chose, que Benvenuto. Sil lini soit damné pour avoir tué le connétable de Bourbon?

. - Le connétable de Bourbon était un rebelle, distinguo,

dit Procope.

El puis, combattant contre le pape Clément VII, il était excommunié, ajouta Lactance, et c'était œuvre pie que de le tuer.

Avec cela qu'il est ami du pape Paul IV, votre duc de

Savoie! reprit Waldeck en haussant les épanles.

- Voyons, il ne s'agit pas de tout cela, dit Pilletrousse; il

s'agit du prix.

— Bon! fit Waldeck, cela s'appelle revenir à la quèstion...

Eh bien, que dites vous de cinq cents écus d'or, cent à titre d'arrhes, quatre cents quand la chose sera faite?

Procope secoua la tête.

- Je dis que nous sommes loin de compte.

- J'en suis fàché, reprit Waldeck, ear, pour ne pas perdr de temps, j'ai dit mon dernier mot et mon dernier prix... J'ai cinq cents écus d'or, et pas un carolus avec; si vous refusez,

je serai obligé de traiter ailleurs.

Les aventuriers se regarderent: ciuq sur sept seconaient la tôte. Malemort seul était d'avis d'accepter, parce qu'il y voyait des coups à domer et à recevoir. Fracasso était retombé dans ses réveries poétiques.

— Au reste, dit Waldeck, rien ne presse... Vous réfléchirez. Je vous connais, vous me connaissez, nous habitons la même ville; il nous sera facile de nous retrouver.

- Constant

Et saluant les aventuriers d'un léger signe de tête, il tourna sur ses talons, et s'éloigna.

- Faut-il le rappeler? dit Procope.

Dame! fit Maldent, cinq cents écus d'or ne se trouvent pas sous le pied d'un cheval.

- Et puis, dit Yvonnet, si c'est la tout ce qu'il possède, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a.

- —Mes frères, dit Lactance, les existences des princes de la terre sont sous la garde directe du clel: on risque son âme, en y touchant. Il faut done n'y toucher que pour une somme qui permette à chacan de nous d'acheter les indulgences dont il aura besoin, si nous réussissons comme si nous ne réussissons pas. L'intention, mes frères, le digne prieur des Jacobins me le disait hier encore, l'intention, mes frères, est réputée pour le fait.
- Il est vrai, dit Pilletrousse, que cela vant plus cher que ce qu'on nous propose... Et, si nous faisions le coup pour notre compte... hein?

- Oui, dit Malemort, faisons le coup.

- Messieurs, interrompit Procope, l'idée est à M. de Waldeck; lui prendre son idée, à lui qui est venu nous la confier, serait un vol... Vous connaissez mes principes en matière de droit.
- Eh bien, répondit Yvonnet, si l'idée, comme tu le dis, est à lui, et s'il a la propriété de l'idée, je trouve, moi, qu'il faut accepter les cinq cents écus d'or.
  - Oui, acceptons et battons-nous! cria Malemort.
  - Oh! ne nous pressons pas, dit Maldent.
     Et s'il traite avec d'autres? dit Yvonnet.
  - Oui, s'il traite avec d'autres? répéta Procope.
  - Acceptons, et bataille i hurla Malemort.
  - Oui, oui acceptons! crierent toutes les voix.
- Azebdonsi dirent les deux Scharfenstein, qui entraient en ce moment, portant sur une planche leur morceau de bœuf roti, et qui, sans savoir de quoi il était question, se rangealent à l'avis de la majorité, faisant, comme toujours, preuve de leur bon caractér.
- Alors, que l'un de nous coure après lui et le rappelle, dit Procope.
  - Moi ! dit Malemort.

Et il s'élanca.

Mais, au moment où il s'élançait, il entendit retentir, du côté du laubourg d'Isle, quelques coups de feu qui prirent à l'instant même la consistance d'une vive fusillade.

- Oh! bataille! bataille! cria Malemort en tirant son épée et en courant au bruit, qui se faisait enteudre dans une direction parfaitement opposée à celle que suivait le bâtard de Waldeck, lequel remontait vers la tour à l'Eau.

- Oh! oh! I'on se bat du côté du faubourg d'Isle! Voyons un peu ce que devient Gudule! s'écria Yvonnet.

- Mais l'affaire? s'écria à son tour Procope.

- Termine, dit Yvonnet; ce que tu feras sera bien fait... Je te donne procuration.

Et il s'élança sur les traces de Malemort, qui avait déjà dépassé le premier pont, et qui mettait le pied sur l'île formant le détroit Saint-Pierre.

Suivons à notre tour Malemort et Yvonnet, afin de voir ce qui se passait au faubourg d'Isle.

# IX

## BATAILLE.

On se rappelle qu'en entrant à 1 hôtel du gouvernement. l'amiral avait donné l'ordre de faire, vers le soir, une sortie ayant pour but de brûler les maisons bordant le boulevard extérieur, et à l'aide desquelles les Espagnols tiraient à couvert sur les défenseurs de la ville, qui, placés sur un plateau intérieur, recevaient le feu sans pouvoir s'en garantir.

Cet ordre avait été donné à MM. de Théligny, de Jarnac, et de Luzarches.

En conséquence, à six heures du soir, les trois officiers avaient réuni une centaine d'hommes de leurs compagnies respectives, et cent vingt bourgeois de bonne volonté, conduits par Guillaume et Jean Pauquet.

Ces deux cent vingt hommes allaient en attaquer deux mille.

A trente pas à peine de la vieille muraille, la route bifurque, ainsi que nous l'avons déjà dit.

Un de ses embranchements conduit à Guise, et l'autre à la Fère.

C'était aux deux côtés de cette route, et sur chacun de ces embranchements, que s'élevaient les maisons qu'il s'agissait

de détruire.

La petife troupe devait donc, une fois hors de la vieille muraille, se diviser en deux bandes : l'une attaquant à droite, l'autre attaquant à gauche, toutes deux incendiant à la fois,

Guillaume et Jean Pauquet, qui connaissaient les localités, s'étaient chargés de diriger chacun une des bandes. A'six heures et demie du soir, la porte du faubourg d'Islo

s'ouvrit, et la pelite troupe sortit au pas de course.

Mais, si secret qu'eût été le rassemblement, si rapide que fût la sortie, le rassemblement avait été signalé par les sentinelles, et la sortie prévue par Carondelet et don Julien Romeron.

Il en résulta qu'au débouché de chaque rue, les Français trouvèrent un peloton d'Espagnols double de leur nombre, et que, de chaque fenêtre, la mort descendit sur eux.

Mais, cependant, telle fut l'impétuosité du choc, que les pelotons d'Espagnols qui défendaient les deux rues furent rompus, et que, malgré le feu qui partait des fenêtres, on envahit cinq ou six maisons.

Il và sans dire que Malemort, criant, hurlant, sacrant et surtout frappant, était parvenu à se glisser à la tête d'une des deux colonnes, et à entrer le premier dans une maison.

des deux colonnes, et a entrer le premier dans une maison. Une fois dans la maison, il oublia qu'on n'y entrait que pour y mettre le feu, et, s'élançant dans l'escaller, il gagna l'étage supérieur.

D'un autre côté, ceux qui y entrèrent après lui oublièrent qu'il y était entré avant eux, et, ne se souvenant que de leur consigne, ils entassèrent les fagots dans les salles basses,

et particulièrement au pied de l'escalier. Puis ils y mirent le feu.

D. L. Land

Il en fut ainsi de deux ou trois maisons bordant le boulevard.

Les Espagnols avaient d'abord pris l'attaque pour une sortie ordinaire; mais bientot, aux torrents de fumée qui s'échappaient par les fenêtres du rez-de-chapasée, ils devinèrent le but des Français.

Alors, ils reunirent tous leurs efforts, et tombérent en nombre dix fois supérieur sur la petite troupe, qui fut repoussée.

Mais, sans l'avoir complétement atteint, celle-ci avait, cependant, rempli une partie de son but : des flammes commençaient à percer le toit de deux ou trois maisons.

On se rappelle qu'Yvonnet, n'étant nullement commandé pour la sortie, avait en l'idée d'utiliser son temps en se rendant près de mademoiselle Gudule, dont il caimait de son mieux les terreurs; ces terreurs étaient grandes, car, nous l'avons dit, le père et l'oncle de la jeune fille servaient de guides aux deux colonnes de sortie.

Pendant un instant, les cris, les clameurs, le bruit de la fusillade-montèrent si haut, qu'Yonnet lui-mème fut curieux de savoir ce qui se passait, et grimpa dans le grenier, suivi de la jeune fillé, attachée à lui comme son ombre, un peu par crainte, beaucoup par amour.

Alors, au travers d'une lucarne, il put juger de ce qui se passait.

L'arquebusade roulait toujours, et, en même temps, le bruit du fer heurté contre le fer indiquait que la lutte corps à corps continuait de tenir par les rues. Ce n'était pas le tout. Comme nous l'avons dit, la fumée

Ce n'était pas le tout. Comme nous l'avons dit, la fumée sortait par les fenètres de quatre eu cinq maisons, et, au milieu de la fumée, on voyait des êtres humains aller et venir tout effarés.

C'étaient les Espagnols surpris par l'incendie, et qui, les escaliers étant enflammés, ne pouvaient descendre des étages supérieurs des maisons.

Dans toutes ces maisons se produisait un mouvement d'effroi fac'le à remarquer; mais, dans l'une d'elles, l'effroi paraissait monter jusqu'à la terreur.

C'était celle où opérait Malemort, qui, sans s'inquiéter de l'incendie, attaquait, frappait, combattait au milieu de la fumée. Au moment où Yvonnet mettait le nez à la fenêtre, la

scène se passait au premier étage.

Les mieux avisés des Espagnols qui défendaient ce premier étage, ayant à lutter à la fois contre l'incendie et contre cet homnie qui semblait en être le démon, sautèrent par les fenêtres.

Les autres, instinctivement, gagnèrent le second étage.

Malemort ne s'occupa plus de ceux qui avaient sauté par les fenêtres; mais il poursuivit les fuyards au second étage, hurlant son cri favori: «Bataille!»

Pendant ce temps, le feu faisait son œuvre d'élément destructeur : Malemort poursuivait les Espagnols, le feu poursuivait Malemort.

Sans doute, l'aventurier devait, pour cette fois, une invulnérabilité qui ne lui était point babituelle au puissant allié qui marchait derrière lui, et auquel il semblait ne prêter aucune attention.

Bientôt la fumée obscurcit le second étage, comme elle avait obscurci le premier, et l'incendie darda ses langues de flamme à travers le parquet.

Un ou deux Espagnols, bravant le danger de la chute, sautèrent alors des fenêtres du second étage, comme leurs camarades avaient sauté des fenêtres du premier.

Les autres essayèrent de fuir par le toit.

On en vit sortir deux et la moitié d'un troisième par une lucarne; nous disons la moltié d'un froisième, parce que celui-ci sembla tout à coup arrêté dans sa sortie, et indiqua, par des mouvements de physionomie à l'expression desquels in y avait point à se tromper, qu'il se passait, sur la partie de son corps demeurée dans la maison, les choses les plus désagréables pour lui.

C'était Malemort qui travaillait à grands coups d'épée cette

partie trop paresseuse.

L'Espagnol, après avoir fait de vaines tentatives pour rejoindre ses compagnons courant sur la crête des toits, retomba en arrière, et, malgré un dernier effort pour se cramponner aux rebords de la fenêtre, finit par disparaître tout à fait.

Cinq secondes après, c'était le visage de Malemort — reconnaissable au masque de linge que formait l'appareil de sa dernière blessure - qui apparaissait à la lucarne, à la place de celui de l'Espagnol.

Il vit ses deux ennemis qui fuyaient, et se mit à leur poursuite.

On eut dit que Malemort avait été couvreur ou danseur de

corde, tant il marchait d'un pied ferme sur l'étroit chemin. S'il est été musulman, son ombre, à l'heure de la mort, est bien certainement franchi, sans l'aide d'aucun balancier, ce nont du paradis de Mahomet qui conduit de la terre au

ciel, et qui n'est pas plus large que le fil d'un rasoir. Les deux fugitifs virent bientôt de quel danger ils étaient menacés.

L'un d'eux prit son parti : au risque de se briser les reins, il se laissa glisser sur la déclivité du toit, s'accrocha au rebord d'une lucarne, et, par cette lucarne, disparut dans la maison.

Cette maison, placée entre deux incendies, avait jusque-là échappé au feu.

Malemort ne s'inquiéta point de l'Espagnol qui venait d'accomplir si heureusement la périlleuse glissade, et continua de poursuivre celui qui restait.

De leur observatoire, Yvonnet et Gudule suivaient des yeux cette gymnastique acrienne, Yvonnet avec tout l'attrait qu'un pareil spectacle peut inspirer à un homme, Gudule avec toute la terreur qu'il doit produire sur une femme.

Les deux acrobates gagnérent ainsi, de toit en toit, la dernière maison, laquelle semblait, à l'instar de nos vieilles bâtisses, s'incliner pour regarder dans la rivière.

La maison était en bois, et flambait de tous côtés.

Arrivé à l'extrémité du loit, et comprenant qu'il ne pouvait aller plus loin, — à moins que saint Jacques, le patron des Espagnes, ne lui prêtât des alles, — le Ingitif, qui, sans doute, ne savait pas nager, se retourna, résolu à vendre chèrement sa vie.

La lutte commença; mais, au moment où elle atteignait son plus haut degré d'acharnement, le terrain sur lequel elle s'accomplissait commença à se lézarder pour laisser passer la fumée, et, derrière la fumée, la flamme; puis le toit vacilla, puis il s'enfonça, attirant les deux combattants dans son effroyable craière. L'un d'eux y disparut entièrement.

L'autre s'accrocha à une poutre enflammée mais encore solide, reprit son centre de gravité, s'achemina, tout en feu, vers l'extrémité de la poutre, et, s'élançant de la hauteur d'un deuxième étage, alla s'éteindre dans la Somme.

Gudule jeta un grand cri; Yvonnet sorut presque tont entier de la lucarne; tous deux restèrent un instant l'haleine suspendue... Le hardi plongeur était-il englouti pour toufours, ou allait-il repuraitre?

Puis, seconde question, était-ce l'Espagnol? était-ce Ma-

lemort?

Bientôt la surface de la rivière bouillonna, et l'on vit poindre une tête, puis des bras, puis un torse, lesquels nagèrent selon le cours de l'eau, pour aborder derrière la

Du moment où le nageur prenait cette direction, il était à

peu près sûr que c'était Malemort.

Yvonnet et Gudule descendirent rapidement, coururent vers l'endroit où, selon toute probabilité, le nageur alfait prendre terre. Et, en effet, ils arrivèrent juste à temps pour tirer de l'eau, à moitié brûlé, à moitié, noyé, l'exharné combatant, lequel, à bout enfin de ses forces, s'évanouit entre leurs bras en agitant son épée, et en criant d'une veix diranglée:

- Bataille! bataille!

vicille muraille.

Si mal accoutré que fût Malemort, tout le monde ne s'en

était pas encore tiré aussi heureusement que lui.

Repoussés, comme nous l'avons dit, par les vieilles bandes espagnoles de Carondelet et de don Julien, les soldats et les bourgeeis, après être pervenus à incendier deux ou trois maisons, ne pouvant garder dans leur retraite tout l'ordre déstrable, formèrent à la porte de la vieille muraille un encombrement qui donna aux Espagnols toute facilité de reprendre leur revanche.

Trente soldats et vingt bourgeois restèrent sur la place, et peu s'en fallut que l'ennemi n'entrât pêle-mêle dans le atubourg avec ceux qu'il poursaivait. Yvonnet entendit les cris des Espagnols qui burlaient dejà: « Ville priset » H courut jusqu'à la tente des ayenturiers, tout en appeânt aux armes, et revinit avec un renfort d'une centaine d'hommes

dont une partie s'éparpilla sur les remparts, tandis que l'autre fit face à l'ennemi, dejà engagé sous la voûte.

Mais, en tête de ceux qui accouraient à l'aide du faubourg, il y avait les deux Scharfenstein, armés, l'un de sa masse, l'autre de son épée à deux mains. Les coups tombèrent sur les Espagnois drus comme ceux du fiéan sur l'aire, et force

leur fut de reculer devant les deux géants.

Une fois les Espagnols refoulés hors de la voûte, il s'agissait de fermer les portes; ce qui n'était pas chose facile, car les assaillants s'y opposaient de toute leur énergie, les uns poussant la porte avec leurs mains, les autres avec les crosses de leurs arquebuses, les autres, enfin, avec les poutres; mais les deux Scharfenstein parvinrent à se glisser entre les deux hattants et la muraille, et, s'arc-boutant des pieds et des mains, se mirent à pousser la porte d'un mouvement lent, mais régulier et irrésistible, jusqu'à ce qu'ils se fussent iofias, et que la traverse de fer ett été mise.

Cette besogne accomplie, ils respirerent bruyamment, et si bien a l'unisson, que l'on ent dit qu'ils n'avaient qu'une

seule poitrine pour leurs deux corps.

A peine avaient-ils poussé cette bruyante expiration, qu'nn cri de terreur retentit : « Aux murailles I aux murailles! » Doux braches en effet avaient été faites à la murailles!

Deux brèches, en effet, avaient été faites à la muraille, une de chaque côté de la porte, dans le but de transporter de la terre destinées aux plates-formes de l'arillierie; cos brèches étaiont bouchées par des claies et des balles de laine.

Les assiégeants, repoussés de la porte, avaient avisé ces brêches, et essayaient, en les utilisant, d'enlever la ville par

un coup de main.

Les deux Scharfenstein, en s'élançant de la voûte, n'euernt besoin que de jeter un coup d'eil autour d'eux pour jager de l'imminence du danger. Malgré l'habitude qu'ils avaient de combattre ensemble, la séparation de leurs forces était, cette fois, si urgente, que, après avoir, avec cette sobriété de langage qui les caractérisait, échangé deux ou trois paroles, ils coururent, l'oncle à la brêche de droite, et le neveu à la brêche de gauche.

L'ennemi, muni de ces longues piques qui étaient, à cette époque, l'arme de l'infanterie espagnole, montait à un

double assaut, poussant devant lui bourgeois et soldats, forcés de reculer devant cette moisson d'acier qu'inclinai

contre eux le souffle de la guerre.

Heinrich Scharfenstein, propriétaire momentané de la masse, comprit qu'il ne pouvait pas grand'chose avec cette arme courte et pesante, contre les piques espagnoles, longues de dix pieds; il pendit, courant toujours, sa masse à sa ceinture, ramassa un quartier de rocher qui gisait sur la muraille, et, sans que sa course fût ralontie par le poids énorme qu'il transportait, il arriva à la brêche en criant: « Gare! gare! L...»

C'était justement la brêche où combattait Yvonnet.

Celui-ci l'aperçut, comprit son intention, it d'un mouvement d'épée ouvrir une espées de chemin aux Espagnols, qui s'engagèrent dans la montée; mais, au moment où ils arrivèrent à motité de la muraille, le géant parut au haut de la brêche, souleva au-dessus de sa tête le rocher qu'il avait jusque-là porté sur ses épaules, et, joignant l'impulsion de ses forces au poids naturel du projectile, il le lança sur le premier rang espagnol avec une violence qui n'avait rien à envier à la plus puissante catapulte.

Le rocher descendit, bondissant à travers la colonne ser-

rée, brisant tout, écrasant tout, broyant tout !

Puis, par ce chemin ouvert, Heinrich s'élança, et, frappant à droite et à gauche, acheva, avec sa terrible masse, ceux qu'avait épargnés ou n'avait atteints qu'à demi la pierre gigantesque.

De ce côté, en moins de dix minutes, la brèche fut balayée.

Frantz avait également fait merveille.

Lui aussi avail crié gare, et, à sa voix, les rangs des sotdats et des bourgeois s'étaient ouverts; alors, avec sa grande épée à deux mains, il s'était mis à faucher cette moisson de lances, abattant, à chaque coup, cinq on six hampes, aussi aisément que l'arquin abattait, dans les jardins de Gabies, les têtes de pavot devant le messager de son fils. Puis, lorsqu'il n'eut plus en face de lui que des hommes armés de bàtons, il se jeta dans les rangs espagnols, et se mit à faucher les hommes avec le même acharnement qu'il avait fauché les lances. Sur ce point aussi, les Espagnols reculèrent.

Mais un incident imprévu faillit faire perdre au brave Frantz tout le fruit du glorieux secours qu'il venait d'apporter aux Saint-Quentinois.

Un homme, plus ardent que lui encore à la curée humaine, glissa sous son bras en criant : « Bataille! bataille! » et se

jeta à la poursuite des Espagnols.

C'était Malemort, qui, après avoir repris ses sens, avait avalé une bouteille de vin que lui avait donnée Gudule, et était revenu à la charge.

Malheureusement, deux ou trois de ceux que poursuivai notre aventurier, s'apercevant qu'ils n'étaient poursuivis que par un seul homme, se retournérent, et, quoique leurs jances tronquées ne leur laissassent pour toute arme qu'un bâton, l'un d'eux, d'un coup de ce bâton, renversa Male. mort tout étourdit.

Bourgeois et soldats jetèrent un cri de regret : ils croyaient le brave aventurier mort. Par bonheur, Frantz avait des données certaines sur l'épaisseur du crâne de son compagnos. Il courut à lui, fendit en deux, d'un coup de sa redoutable épée, l'Espagnol qui s'apprétait à l'achever d'un coup de dague, prit Malemort par le pied, et, jugeant qu'il n'y ava t pau de temps à perdre, revini, on courant, à la brèche, où il jeta Malemort, — lequel commençait à rouvrir les yeux en murmurant : « Bataille ! » — entre les bras de Lactance, qui accourait avec ses jacobins.

Derrière les moines venait l'amiral, conduisant une petite troupe d'arquebusiers choisis qui se mirent à ouvrir un feu si bien nourri sur le boulevard extérieur et sur les maisons restées debout, que les Espagnols se tinrent cois et à

couvert.

L'amiral s'informa : la perte avait été grande, et peu s'en était fallu que le faubourg d'isle n'eût été enlevé d'assaut. Beaucoup de capitaines insistaient près de l'amiral pour lui faire abandonner ce point, qui venait déjà de coûter à la double garnison bourgeoise et militaire une soixantie d'hommes; mais Coligny s'obstina : il voyait, sinon la sécurité de la ville, au moins la prolongation du siége dans l'occupation de ce faubourg.

Aussi ordonna-t-il que l'on profitât de la nuit, qui s'avan-

çait, pour réparer les deux brèches, et remettre toutes choses en étal.

Les jacobins, que leurs robes sombres rendaient moins visibles dans l'obscurité, furent chargés de cette besogne, à laquelle ils se mirent avec l'impassible dévouement du conrage monacal.

Comme on craignait une attaque nocturne, les arquebasiers veillèrent sur le rempart, tandis que, pour donner l'alarme, au cas où l'ennemi aurait l'idée de tourner la vieille muraille, des sentinelles furent placées, de vingt pas en vingt pas, sur tout la ligne des marais de la Somme.

Ce fut nne terrible nuit pour la ville de Saint-Quentin, que cette nuit du 3 au 4 août, nuit où elle eut à pleurer ses premiers morts!

Aussi chacun veilla-t-il sur sa maison et sur son quartier comme les sentinelles veillaient sur le faubourg d'Isle.

Les pauvres habitants du faubourg, qui comprenaient que la allait être le point acharné, de l'attaque et de la défense, quittaient leurs maisons, trainant après cux dans des charrettes, ou portant sur des civières ce qu'ils avaient de plus précieux. An nombre des émigrants qui adandomnient le faubourg pour veuir chereher un refuge dans la ville, était Guillaume Panquet, auquel son frère Jean avait offert l'hospitalité dans sa maison, qui formait l'angle de la rue du Vieux-Marché et de la rue des Arbalétines.

Appuyée à son bras, sa fille Gudule, encore tout élourdie des événements de la journée, rentrait en ville, tournant de temps en temps la tôte, soi-disant à cause du grand regret qu'elle éprouvait d'abandonner à une destruction certaine cette maison où elle étain née, mais, en réalité, pour s'assurer que le bel Yvonnet ne la perdait point de vue.

Yvonnet suivait effectivement à distance raisonnable le bourgeois, sa fille et les ouvriers tisserands que Jean Pauquet avait prêtés à son frère pour l'aider au transport de son mobilier, et qui s'aequittaient consciencieusement de ce soin.

Ce fut donc une grande consolation pour la pauvre Gudule, de voir que le jeune homme traversait Saint-Queutin dans toute sa longueur, coupait la place de l'Hôtel-de-Ville d'un angle à l'autre, suivait la rue Sainte-Marquerite, la rue du Vieux-Marché, ct, du coin de la rue aux Pourceaux, le voyait entrer chez son oncle, propriétaire de la maison connue par l'enseigne de la Navette couronnée.

Sous prétexte d'une grande fatigue, — et le prétexte était plausible après une pareille journée, — Gudule demanda à se retirer immédiatement dans sa chambre; ce qui lui fut ac-

cordé sans discussion.

Gudule commença de croire qu'il y avait véritablement un dieu pour les amants, quand elle vit que son oncle avait désigné pour son togement et celui de son père une espèce de petit pavillon formant l'angle du jardin, et donnant sur le chemin de ronde du rempart.

Aussi, dès qu'elle se trouva scule dans ce nouveau domicile, son premier soin fut d'éteindre sa lampe, comme si ellé eût été couchée, et d'ouvrir sa fenêtre, afin d'explorer les environs, et de voir quelle facilité cette fenêtre pouvait offrir

à une escalade.

La facilité était grande : cette portion du rempart, qui s'étendait entre la porte du Vicux-Marché et la tour Dameuse, était certainement la plus déserte de la ville. Une échelle de huit ou dix pieds de haut, appuyée à la fenêtre, ferait au pavillon de la rue des Arbalétriers le même office que faisait la borne à la maison du faubourg d'Isle.

Il est vrai que les cloisons qui séparaient la chambre de Codule de celle de Guillanne étalent lien légères, et que le meindre bruit qui se ferait dans cette chambre pourrait éveiller la susceptibilité de l'oreille paternelle; mais qui empéchait, une fois l'échelle posée, qu'an lieu que ce fût Yonnet qui montat dans la chambre, ce fût Gudqle qui descendit sur le rempart?

De cette façon, ou les amoureux auraient bien mauvaise chance, ou la chambre, demeurant solitaire, serait forcee

d'être muette.

Gudule était plongée dans toutes ces combinaisons stratégiques, qui, pour le moment, faisaient d'elle un tacticien presque aussi habile que M. l'amiral, lorsqu'elle vit une ombre se glisser le long de la muraille du jardin.

Yvonnet, de son côté, se livrait à la même exploration, et faisait une reconnaissance sur le nouveau terrain où il

allait avoir à manœuvrer,

Ce n'était pas un siège difficile à faire, que celui de la maison de maître Pauquet, surtout pour un homme qui, comme notre aventurier, avait des intelligences dans la place.

Aussi, en deux mots, tout fut-il arrêté pour la nuit sui-

vante.

Puis, comme on entendait dans l'escaher le pas de Guillaume Pauquet, un peu alourdi par la fatigue de la journée, Gudule ferma sa fenètre, et Yvonnet disparut par la rue Saint-Jean.

## X

### M. DE THÉLIGNY.

Le jour retrouva l'amiral sur le rempart.

Loin d'être abattu par l'échec de la veille, Gaspard de Coligny avait décidé que l'on ferait une nouvelle tentative,

A son avis, l'ennemi savait qu'un secours était entré dans la ville, mais il n'en connaissait pas l'importance; il fallait lui faire croire que ce secours était bien plus puissant qu'il ne l'était en réalité.

On conduirait ainsi le due Emmanuel-Philibert à entreprendre un siège régulier, en lui ôtant l'espoir d'emporter la ville d'un coup de main; or, un siège régulier, c'était dix jours, quinze jours, un mois peut-être de répit, pendant lequel le connétable ferait, de son côté, quelque tentative, et où le roi aurait le loisir de prendre des mesures.

Il appela donc à lui le jeune lieutenant de la compagnie

du Dauphin, M. de Théligny.

Celui-ci accourut. Il avait fait merveille, dans la soirée précédente, au faubourg d'Isle, et, cependant, il s'était tiré sain et sauf de la bataille; si bien que ses soldats, qui l'avaient vn au milieu de la fusillade, des épées et des lances, en le retrouvant sans une égratignure, l'avaient baptisé l'Invulnérable.

Il s'approcha de l'amiral, gai et souriant, comme un homme qui vient de faire son devoir, et qui est encore prêt à le faire. L'amiral le condoisit derrière le parapet d'une tour.

— Monsieur de Théligny, lui dit-il, vous voyez bien d'ici ce poste d'Espagnols?

Theligny fit signe qu'il voyait parfaitement.

— Eh bien, il me paraît facile à surprendre avec trente ou quarante cavaliers... Ordonnez donc trente ou quaranto hommes de votre compagnie; mettez à leur tête un homme sur, et faites-moi enlever hardiment ce poste-là!

— Mais, monsieur l'amiral, demanda en riant Théligny, pourquoi ne serais-je pas moi-même eet bomme sûr qi, doit commander la sortie? Je vous avoue que je suis sûr dø mes officiers, mais encore autrement sûr de moi.

L'amiral lui posa la main sur l'épaule.

— Mon cher Théligny, lui di-il, les hommes de votre trempe sont rares yollà pourquoi il ne faut pas les risquer dans des escarmouches, et les aventurer dans des échaulfourées. Donnez-moi votre parole d'honneur que vous ne commanderez pas la sortie, ou, tout mourant de fatigue que je suis, je demeure sur le rempart.

S'il en est ainsi, monsieur l'amiral, dit Théllgny en s'inclinant, retirez-vous, prenez du repos, et laissez-moi le soin de l'entreprise : je vous engage ma parole que je no franchiral pas la porte de la ville.

- Je compte sur votre parole, monsieur, lui dit gravement l'amiral.

Puis, comme s'il eût voulu faire comprendre que la gravité de son visage et de sa voix s'appliquait seulement à

eette recommandation de ne point quitter la ville:

— Quant à moi, mon cher Théligny, ajouta-t-il, je ne retourne pas même au logement du gouverneur, que jo trouve trop éloigné: je rentre chez M. de Jarnac, je me jette sur un lit, et j'y dors une heure ou deux... Vous me trouverz là.

- Dormez tranquille, monsieur l'amiral, répondit Théligny; jo veille.

1.

L'amiral descendit le rempart en face la tour de Guise, et entra dans la deuxième maison de la rue de Rémicourt, qui était celle qu'habitait M. de Jarnac.

Théligny le suivit des yeux; puis, se tournant vers un enseigne :

 Trente ou quarante hommes de bonne volonté de la compagnie du Dauphin! dit-il.
 Vous allez les avoir à l'instant même, mon lieutenant.

répondit l'enseigne.

- Comment cela? Je n'ai encore donné aucun ordre.

— C'est vrai; mais les paroles de M. l'amiral ont été prises au vol par un des auditeurs qui a fait signe que c'était compris, et qui est parti tout courant du côté de la caserne en criant « Dauphins! Dauphins! à la bataille! »

- Et quel homme est-ce que celui qui exécute si bien les

ordres avant qu'ils soient donnés?

— Ma foit mon lieutenant, répondit en riant l'enseigne, il m'a bien plus l'aird un diable que d'un homme: la moitié de son visage est couverte d'un appareil ensangland, ses cheveux sont brûlés tout ras, sa cuirasse est losselée devant et derrière, et ses habits sont en loques!

 Ahl très-bien, dit Théligny, je sais à qui nous avons affaire... Vous avez raison, ce n'est pas un homme, c'est un

diable!

- Ehl tenez, le voici, mon lieutenant, dit l'enseigne. Et il montrait à Théligny un cavalier qui accourait au ga-

lop, venant de la porte d'Isle.

C'était Malemort, à moitié brûlé, à moitié noyé, à moitié assommé dans la sortie de la veille, et qui, ne s'en portant que mieux, demandait à faire une nouvelle sortie.

En même temps, du côté opposé, c'est-à-dire débouchant par la rue du Billon, à l'extremité de laquelle était une caserne, s'avançait une petite troupe de quarante cavaliers.

Avec l'activité qui le caractérisait lorsqu'il était question de donner des coups ou d'en recevoir, Malemort avait en le temps de courir au, quartier, d'y transmettre la volonté de l'aminal, de-se rendro à la porte d'Isle, d'y selter son cheval, et de revenir à la porte de Rémicourt, où il se trouvait arriver, comme on voit, en même temps que les cavaliers de la compagnie du Dauphin.

Pour toute récompense du zèle et de l'activité qu'il venait de déployer, Malemort demanda la faveur de faire partie de l'expédition : ce qui lui fut accordé.

Au reste, il avait déclaré que, si on ne l'adjoignait pas à la sortie principale, il ferait une sortie particulière; que, si on ne lui ouvrait pas les portes, il santerait du haut en bas du remnart.

Seulement, Théligny, qui le connaissait pour l'avoir vu à l'œuvre, la veille, lui recommanda de ne point se séparer du corps principal, et de charger dans les rangs.

Malemort promit tout ee que l'on voulut. La porte fut ouverte, et la petite troupe sortit.

Mais, à peine hors de la porte, Malemort, entraîné par la rage qui le tenait, ne put s'astreindre à suivre le chemin pris par la petite troupe, et qui, sous un couvert d'arbres, et à la favour de certains mouvements du sol, devait conduire les quarante cavailers tout prés du posté espanol; il coupa le terrain en droite ligne, lançant son cheval-au grand galop, et criaît : a Bataille la bataile 1 »

Pendant ce temps, l'amiral, ainsi qu'il l'avait dit, s'était retiré chez M. de Jarnac, et s'était jeté sur un lit; rais, tourments par une espèce de pressentiment, et, maigré sa faitgue, ne youvant s'endormir, il se releva au bout d'une demi-heure, et, comme il lui semblait entendre des cris du côté du rempart, il prit à la main son épée dans le fourreau, et sorit vivement.

A peine avait-il fait vingt pas dans la rue de Rémicourt, qu'il vit accourir à lui MM. de Lozarches et de Jarnac. A leur air effaré, on devinait aisément qu'il venait de se passer quelque chose de grave,

- Ah! dit M. de Jarnac en abordant l'amiral, vous savez donc deià?...

- Quoi ? demanda Coligny.

Les deux officiers se regardèrent.

- Si vous ne savez pas, dit M. de Luzarches, comment donc êtes-vous sorti?

— Je ne pouvais dormir: j'avais quelque chose comme un pressentiment... Ayant entendu des cris, je me suis levé, et me voici.

- Venez, alors!

Et les deux officiers remontèrent vivement sur le rempart, accompagnant l'amiral.

Le rempart était encombré de spectateurs.

En effet, voici ce qui s'était passé :

L'attaque prématurée de Malemort avait donné l'alarme. Le poste espagnol était plus nombreux qu'on ne l'avait jugé; les soldats et l'officier de la compagnie du Dauphin, qui crovaient surprendre l'ennemi, trouvèrent l'ennemi à cheval et en nombre double du leur. A cette vue, la charge mollit: quelques cavaliers tournèrent bride, les plus làches abondonnant les plus braves. Ces derniers étaient aux prises avec des forces trop considérables pour ne point succomber s'il ne leur arrivait un prompt secours. Théligny oublia la parole engagée à l'amiral : sans autre arme que son épée, il sauta sur le premier cheval qui se trouva à sa portée, et il s'élança hors des murailles, appelant à grands cris au secours de leurs compagnons ceux qui avaient tourné bride. Quelques-uns, alors, se rallièrent à lui, et, avec huit ou dix hommes, espérant faire une diversion, il était venu, tête baissée, donner au milieu des Espagnols.

Un instant après, on avait vu ce qui restait des quarante cavaliers de la compagnie du Dauphin ramene vivement.

Ils étaient diminués d'un tiers, et M. de Théligny n'était point avec eux.

C'était alors que MM. de Jarnae et de Luzarches, jugeant qu'il était important de prévenir l'amiral de ce nouvel éche, s'étaient acheminés vers la maison où il s'était retiré pour prendre une heure de repos, et l'avaient rencontré à moitié chemin.

On a vu comment tous trois s'étaient élancés sur le rempart qui dominait le théâtre de la catastrophe.

Là, Coligny avait interrogé les fuyards; ceux-ci avaient

raconté ce que nous venons de dire.

A l'égard de M. de Théligny, ils ne pouvaient rien aftirmer : ils l'avaient vu arriver comme la foudre, frapper l'officier éspagnol d'un coup d'estoc au visage; mais, aussitot, il avait été entouré, et, comme il ne portait aucune arme offensive, il etait, au bout de quelques secondes, tombé percé de coups.

Un seul soldat soutenait que, tout dépouillé et tout percé

de coups qu'était M. de Théligny, ce brave officier n'avait pas encore rendu le dernier soupir, parce qu'il l'avait vu faire un mouvement d'appel au moment où il passait au galop près de lui.

Quoique cet espoir fût bien faible, l'amiral donna aux officiers de la compagnie du Dauphin l'ordre de monter à cheval, et, à tout prix, de rapporter M. de Théligny mort ou vif.

Les officiers, qui ne demandaient pas mieux que de venger leur camarade, commençaient déjà de courir à la caserne, lorsqu'une espèce de Goliath sortit de la foule, et, portant la main à sa salade :

- Barton, meinherr amiral, dit-il; ce n'êdre boint bézoin d'ine gombagnie bour aller gerger cette bauvre tiable de lieudenant... S'il le feut, meinherr amiral, ch'irai afec mon nefeu Frantz, et nous l'abborderons mort ou five!

L'amiral se tourna vers celui qui faisait cette honnête proposition : c'était un des aventuriers qu'il avait pris à son service sans trop compter sur eux, et qui, comme on le voit, avaient, dans le peu de rencontres déjà accomplies, largement payé de leurs personnes.

Il reconnut Heinrich Scharfenstein; à quatre pas derrière lui, dans la même attitude, et pareil à l'ombre de son oncle, se tenait Frantz.

La veille, il les avait vus tous deux à l'œuvre, défendant chacun une des brèches du faubourg d'Isle; il lui avait suffi d'un coup d'œil pour les apprécier.

- .- Oui, mon brave, dit l'amiral, j'accepte... Que demandestu pour cela?
- Che temante un chéfal bour moi, et un chéfal bour mon nefen Frantz.
  - Mais ce n'est point là ce que je veux dire.
- Auzi, addentez donc... Che temante engore teux hommes bour monder en groube terrière nous.
  - Soit; mais après?
- Après ? C'êdre dout... Zeulement, il vautrait teux chéfaux cras et teux bommes maicres.

30

- Eh bien, tu choisiras toi-même hommes et chevaux. - Pon! fit Heinrich.

  - Mais je voulais dire que pour l'argent...

- Oh! l'archent, c'êdre l'avvaire de Brogobe.

- Il n'y a pas besoin de Procope pour cela, dit l'amiral. Je promets pour Théligny vivant cinquante écus, et pour Théligny mort vingt-cinq écus de gratification.

- Oh! oh! fit Heinrich en riant de son gros rire, che fous

en irai gerger dant que fous foutrez, à ce brix-là l

- Eh bien, alors, va, dit l'amiral, et sans perdre de temps!

- Dout de zuide, meinherr amiral! dout de zuide!

Et. en effet, immédiatement Heinrich se mit à choisir les chevaux.

Ceux qu'il préféra étaient deux chevaux d'escadron, vigoureux, fortement râblés, solides sur leurs jambes.

Puis il commenca l'inspection des hommes.

Tout à coup il poussa un cri de joie : il venait d'apercevoir, d'un côté, Lactance, et, de l'autre, Fracasso. Un pénitent et un poëte, c'était ce que le bon Heinrich connaissait de plus maigre au monde.

L'amiral ne savait trop que penser de tous ces préparatifs: mais il s'en rapportait, sinon à l'intelligence, du moins à

l'instinct des deux géants.

Les quatre aventuriers descendirent le talus du rempart, disparurent sous la voûte de la porte de Rémicourt; puis, un instant après, la porte leur ayant été ouverte, ils reparurent deux sur chaque cheval, mais prenant, cette fois, toutes les précautions d'ombre et de couvert qui avaient été négligées par Malemort.

Puis ils s'enfoncèrent derrière une petite éminence qui

s'élevait à droite du moulin de la Couture.

Il nous serait impossible d'exprimer l'intérêt qui s'attachait à l'expédition de ces quatre hommes allant disputer un cadavre à toute une armée, car l'avis des moins pessimistes était que Théligny devait être mort.

Aussi le silence qui s'était fait parmi les trois ou quatre cents personnes entassées sur le rempart, tant que les quatre aventuriers avaient été en vue, se continua-t-il quand ils eurent disparu derrière la colline.

On eût dit que toute cette foule avait peur, par un souffle, par un mot, par un mouvement, d'éveiller la surveillance de l'ennemi.

Au bout d'un instant, on entendit une décharge de huit on dix coups d'arquebuse.

Tons les cœurs tressaillirent.

Presque en même temps, Frantz Scharfenstein reparut a pied, portant, non pas un homme, mais deux hommes entre ses bras.

Derrière lui, la cavalerie et l'infanterie de l'expédition soutenaient la retraite.

La cavalerie ne se composait plus que d'un cheval et d'un homme; sans doute, un des deux chevaux avait été tué par la décharge qu'on avait entendue.

L'infanterie se composait de Fracasso et de Lactance, chacun son arquebuse à la main.

Huit on dix cavaliers espagnols harcelaient la retraite. Mais, l'infanterie était-elle trop pressée, Henrich opérait une charge, et la dégageait à grands coups de masse; mais, étaite el a cavalerie qui, à son tour, se trouvait serrée de trop près, deux coups d'arquebuse partis en même temps, avec une unité et uno justesse remarquables, mettaient deux Espagnols à terre, et donnaient à Heinrich le temps de respirer.

Cependant, Frantz gagnait du chemin, et, en quelques secondes, grâce à ses gigantesques enjambées, il se trouva hors de toute poursuite.

Ce fut un cri de joie et d'admiration, quand on le vit gravir le talus, portant dans ses bras ces deux corps, hommes ou cadavres, comme une nourrice eût porté deux enfants.

Il déposa la moitié de son fardeau aux pieds de l'amiral.

Foilà le fôtre, dit-il; il-n'êdre bas dout à vait drébassé!

- Et celui-la? demanda Coligny en montrant le second blessé.
- Oh! zelui-là, dit Frantz, ce n'êdre rien... c'êdre Malemort... Tans ine minute, il fa êdre refenu! Lui êdre le tiable, lui bas bouvoir êdre dué!

Et il se mit à rire de ce rire particulier à l'oncle et au neveu, et que l'on eût pu appeler le rire des Scharfenstein.

En ce moment, aux acclamations des assistants, les trois autres aventuriers, cavalerie et infanterie, rentraient dans la ville.

En effet, comme l'avait dit Frantz Scharfenstein, Théligny

n'était pas encore mort, quoique percé de sept coups d'épée et de trois balles; ce qui était facile à voir, les Espagnols lui ayant enlevé jusqu'à sa chemise, et l'ayant laissé à l'endroit où il était tombé, bien convaincus qu'il ne s'en reléverait jamais.

On le porta aussitôt chez M. de Jarnac, et on le coucha sur ce même lit où l'amiral, une heure auparavant, n'avait pu reposer, tourmenté par le pressentiment de ce qui arrivait.

Là, et comme s'il n'eût attendu que ce moment, le blessé rouvrit les yeax, regarda autour de lui, et reconnut l'amiral. - Un médecin! un médecin! s'écria vivement Coligny se

reprenant à un espoir qu'il avait complétement perdu.

Mais Théligny, étendant la main:

- Merci, monsieur l'amiral, dit-il; Dieu permet que je. rouvre les yeux, et que je retrouve la voix pour vous demander bien humblement pardon de vous avoir désobéi.

L'amiral l'arrêta.

- Ah! mon cher monsieur Théligny, lui dit-il, ce n'est point à moi qu'il faut demander pardon, car, si vous m'avez désobéi, c'est par excès de zèle pour le service du roi : mais, si vous êtes aussi mal que vous croyez être, et que vous ayez quelque chose à demander, demandez-le à Dien!

- Oh! monsieur, dit Théligny, je n'ai heureusement à demander pardon à Dieu que de ces fautes qu'il est permis à un bon gentilhomme d'avouer... tandis que, en vous désobéissant, j'ai commis contre la discipline une grave offense... Pardonnez-moi donc, monsieur l'amiral, afin que je meure tranguille!

M. de Coligny, si bon appréciateur de tout vrai courage, se sentit venir les larmes aux yeux en entendant ce jeune officier, qui, sur le point de quitter une vie si pleine de belles promesses, ne paraissait regretter que ce moment d'oubli aux ordres de son général.

- Puisque vous le voulez absolument, dit-il, je vous pardonne une faute dont tout brave soldat serait fier, et, si cette seule chose vous tourmentait à votre dernière heure, mourez tranquille et en paix, comme est mort le chevalier Bayard, notre modèle à tous !

Et il s'inclina pour poser ses lèvres sur le front pâle du mourant.

Celui-ci, de son côté, fit un effort, et se souleva.

Les lèvres de l'amiral touchèrent le front du jeune officier, qui murmura ce seul mot :

- Merci!

Et il retomba en poussant un soupir.

C'était le dernier.

- Messieurs, dit Coligny essuyant une larme, et s'adressant à ceux qui l'entouraient, voici un brave gentilhomme de moins ... Dieu nous donne à tous une pareille mort!

# XI

#### LE RÉVEIL DE M. LE CONNÉTABLE.

Si glorieux que fussent les deux échecs que venait d'éprouver l'amiral, ce n'en étaient pas moins des échecs qui lui faisaient comprendre le besoin qu'il avait d'être promptement secouru en face d'une si nombreuse armée, et d'une si active vigilance.

En conséquence, il résolut, profitant du moment où l'armée anglaise, encore absente, laissait à découvert tout un côté de la ville, d'envoyer des messagers à son oncle le connétable, pour obtenir de lui le plus grand renfort possible.

A cet effet, il fit venir Maldent et Yvonnet : Yvonnet, qui avait été le guide du pauvre Théligny, et Maldent, qui avait été son propre guide à lui.

Le connétable devait être à Ham ou à la Fère : l'un des deux messagers irait donc à Ham, l'autre à la Fère, porter des nouvelles, et indiquer au connétable le moyen de faire parvenir un secours jusqu'à Saint-Quentin.

Ce moven, que l'absence de l'armée anglaise rendait fa-

cile, consistait simplement à lancer une forte colonne par le chemin de Sary, qui abouit au fanbourg de Ponthoille, pendant que, à la même heure où elle arriverait en vue de la ville, Coligny, du côté opposé, simulerait une sortie, qui, en occupant sur le point faussement monacé l'armée ennemie, permettrait à la colonne française d'arriver saine et sauve insur à la ville.

Les deux messagers partirent le soir même, emportant chacun une pressante recommandation, l'un de la part du pauvre Malemort, l'autre de la part de la désolée Gudule.

Malemort, qui avait reçu un coup d'épée à travers les côtes, lequel coup, par bonheur, avait passé dans une ancienne cicatrice, — ce qui, du reste, lui arrivait presque toujours, tant il en était grèlé! — Malemort recommandait à Maldent de lui rapporter certaines herbes qui lui étaient nécessaires pour renouveler ce fameux baume de Ferragus dont il faisait ne si terrible consommation.

Gudule, qui avait reçu à 'travers le cœur un coup bien dudule, qui avait reçu à 'travers le cœur un coup bien de Malemort, recommandait à Yvonnet de veiller avec le plus grand soin sur une vie à laquelle la sienne clait attachée, En attendant son bien-aimé Yvonnet, elle passerait toutes ses nuits à sa fenêtre donnant sur le rempart du Vieux-Marché.

Nos deux aventuriers sortirent par la porte de Pontholle; puis, arrivés à une demi-lieue à peu près sur la route de l'am, Yvonnet prit à travers champs, pour gagner le chemin de la Fère, tandis que Maldent continuait de suivre celui de Ham.

Yvonnet passa la Somme entre Gauchy et Gruoïs, et rejoignit à Cérisy le chemin de la Fère.

Nons nous attacherons plutôt à Yvonnet qu'à Maldent, attendu que c'est à la Fère que se trouvait le connétable.

A trois heures du matin, Yvonnet frappait à la porte de la ville, qui refusait obstinément de s'ouvrir; cependant, te concierge, apprenant que le visiteur nocturne arrivait de Saint-Quentin, l'entre-bâilla pour le laisser passer.

L'ordre avait été donné par le connétable d'accueillir sans retard tout messager venant de la part de son neveu, et d'introduire l'envoyé près de lui, à quelque heure que ce lui. A trois heures et demie du matin, on évellfait donc le connétable.

Le vienx soldat était conché dans un fit, luxe qu'il se permettait rarement en campagne; mais il avait sous son chevet son épée de connéable, et, sur onne chaise, près de son lit, son armure et son casque; ce qui indiquait que, à la moindre alerte, il serait en mesure d'attaquer ou de se défendre.

Ceux qui servaient sous lui ctaient, d'ailleurs, habitués à être appelés à toute heure du jour et de la nuit, soit pour donner des avis, soit pour recevoir des ordres.

Yvonnet fut introduit dans la chambre de l'infaticable

vieillard, qui, sachant qu'un messager était arrivé, attendait ce messager à moitié soulevé sur son coude. A peine eut-il entendu les pas d'Yvonnet, que, avec sa

A peine eut-il entendu les pas d'Yvonnet, que, avec si brutalité ordinaire :

- Allons, drôle! dit-il, avance ici!

Ce n'était pas l'heure de faire de la susceptibilité : Yvonnet s'avança.

— Plus près, dit le connétable, plus près, que je te regarde dans le blanc des yeux, maroufle! J'aime à voir ceux à qui je parle.

Yvonnet s'avança jusqu'au bord du lit.

- Me voici, monseigneur, dit-il.

- Ah! te voici... c'est bien heureux!

Il prit sa lampe, et regarda l'aventurier avec un mouvement de tête qui n'indiquait pas que l'examen fût favorable au messager.

 J'ai dejà vu ce muguet quelque part, dit le connétable se parlant à lui-même.

Puis, à Yvonnet :

— Ne vas-tu pas me donner la peine de chercher où je t'ai vu, drôle? Voyons, dis-moi cela tout de suite; tu dois t'en souvenir, toi!

— Et pourquoi m'en souviendrais-je mieux que vous, monseigneur? dit Yvonnet, ne pouvant résister au désir d'adresser à son tour une question au connétable.

— Parce que, répondit le vieux soldat, tu vois une fois par hasard un connétable de France, tandis que je vois tous les jours un tas de coquins comme toi!

- C'est juste, monseigneur, répondit Yvonnet. Eh bien, vous m'avez vu chez le roi.
- Comment, dit le connétable, chez le roi? Tu vas donc chez le roi, toi?
- J'y ai du moins été le jour où j'ai eu l'honneur de vous y voir, monsieur le counétable, répondit Yvonnet avec la plus exquise politesse.
  - Hum! fit le connétable. Au fait, je me rappelle : tu étais avec un jeune officier qui venait parler au roi de la part de mon neveu...

- Avec M. de Théligny.

- C'est cela! dit le connétable. Et tout va bien, là-bas?
- Au contraire, monseigneur, tout va mal.
- Comment, tout va mal? Prends garde à ce que tu vas me dire, drôle!
- Je vais vons dire la vérité, monseigneur. Avant-hier, nous avons eu, en faisant une sortie an faubourg d'Îsle, une soixantaine d'hommes mis hors de combat. Hier, en essayant d'enlever un poste d'Espagnols en avant de la porte de Rémicourt, nous avons perdu quinze cavaliers de la compagnie du bauphin, et leur lieutenant, M. de Théligny...
- Théligny! interrompit le connétable, qui se croyait invulnérable, ayant survécu à tant de batailles, à tant de combats, à tant d'escarmouches; Théligny s'est laissé tuer? L'imhécile!... Après ?
- Eh bien, après, monsieur le connétable, voici une lettre de M. l'amiral, qui demande un prompt secours.
- Il fallait donc commencer par là, maroufle! dit le connétable en arrachant la lettre des mains de l'aventurier.
- Et il la lut, selon son habitude, en s'interrompant pour donner des ordres :
  - « Je tiendrai te plus que je pourrai le faubourg d'Isle... »
- Et il fera bien, mordieu!... Qu'on m'aille chercher M. Dandelot!
- «... Car, des hauteurs du faubourg, une batterie d'artillerie peut balayer dans toute sa longueur le rempart de Rémicourt, de la tour à l'Eau à la tour Rouge... »
- Qu'on appelle le maréchal de Saint-André!

- «... Mais, pour défendre le faubourg d'Isle et les autres points menacés, il me faudrait un renfort de deux mille hommes au moins, n'ayant, en réalité, que cinq ou six cents hommes sous mes ordres... »
- Corblett je lui en enverrai quatre mille!... Qu'on me fasse venir M. le duc d'Enghien!... De quel droit ces messieurs dorment-ils quand je suis éveille?... M. le duc d'Enghien, tout de suite!... Voyons, que me rabâche-t-il encore, monsieur mon neven?
- «...Je n'ai que seize pièces de canon; je n'ai que quarante canonniers; je n'ai que cinquante ou soixante arquebuses; enfin, je n'ai de munitions que pour quinze jours, et de vivres que pour trois semaines...»
- Comment, c'est vrai, tout ce qu'il me dit là? s'écria le connétable.
- C'est l'exacte vérité, monseigneur! répondit gracieusement Yvonnet.
- En effet, je voudrais bien voir qu'un maroufle de ton espèce donnat un démenti à mon neveu... Hom!
- Et le connétable regarda Yvonnet d'un air féroce.
- Yvonnet s'inclina et fit trois pas en arrière.
- Pourquoi te recules-tu? demanda le connétable.
   Parce que je pense que monseigneur n'a plus rien à me demander.
  - Tu te trompes... Viens ici!
  - Yvonnet reprit sa place.
- Et les hourgeois, comment se conduisent-ils? demanda le connétable.
  - A merveille, monseigneur!
     Les drôles!... Je voudrais bien voir qu'il en fût autre-
- ment!

   Il n'y a pas jusqu'aux moines qui n'ajent pris la halle-
- barde.
  - Cafards!... Et tu dis qu'ils se battent?...
- Comme des lions! Quant aux femmes, monseigneur...
   Elles geignent, elles pleurent, elles tremblent?... Les drôlesses ne sont bonnes qu'à cela.
- Au contraire, monseigneur, elles encouragent les combattants, elles pansent les blessés, elles enterrent les morts-

- Coquines !...

En ce moment, la porte s'ouvrit, et un gentilhomme tout armé, mais la tête seulement couverte d'un bonnet de velours, parut sur le seuil.

- Ah! venez ici, monsieur Dandelot, dit le connétable. Voilà votre frère qui jette les hauts cris dans sa ville de

Saint-Quentin, où l'on croirait qu'on l'égorge.

— Monseigneur, répondit en riant M. Dandelot, si mon frère, votre neveu, jette les hauts cris, vous le connaissez assez, je présume, pour savoir que ce n'est pas de peur.

Eh! oui, morbleu! je sais que c'est de mal... et voilà ce qui me fache... Aussi vons ai-je fait appeler, vous, mon-

sieur le maréchal de Saint-André...

 Me voici, monseigneur, interrompit le maréchal en apparaissant à son tour à l'entrée de la chambre.

 Bon! bon! maréchal!... Et M. d'Enghien qui n'arrive pas!

- Pardon, monseigneur, dit le duc en entrant à son tour,

me volci.

— Tripes et boyanx, messieurs! dit le connétable lançant son gros juron avec d'autant plus de violence, que, voyant tout le monde rendu à son devoir, il ne savait comment

épancher cette mauvaise humeur habituelle qui faisait le fond de son caractère; tripes et boyant, messieurs I nous ne sommes pas à Capoue pour dermir, comme vous failes, les poings fermés.

- Ce n'est pas à moi que cela s'adresse, monseigneur, dit

le maréchal, car j'étais déjà levé.

— Et moi, dit le duc d'Enghien, je n'étais pas encore couché.

-- Non, je parle pour M. Dandelot.

— Moi! dit Dandelot; mais monseigneur m'excusera: je faisais patronille, et, si je suis arrivé ici avant ces messieurs, c'est que j'étais à cheval quand on m'a rencontré, et que je suis accouru à cheval.

— Alors, c'est pour moi, dit Montmorency. Il paraît que me voilà vieux et bon à rien, puisque je suis le seul couché... Tête et sang!

- Mais, connétable, reprit en riant Dandelot, qui diable dit cela?

- Personne, je l'espère bien; car à celui qui dirait cela, je lui casserais la margoulette comme j'ai fait à ce prophète de mauvais angure que j'ai rencontré l'autre jour sur la route...' Mais il s'agit d'autre chose, voyons ; il s'agit de porter secours à ce pauvre diable de Coligny, qui a cinquante mille hommes sur les bras. Cinquante mille hommes! qu'en dites-vous? M'est avis que monsieur mon neveu a peur, et qu'il voit double.

Les trois officiers sourirent en même temos, et avec une expression pareille.

- Si men frère dit cinquante mille hommes, répondit Dandelot, c'est cinquante mille hommes, monseigneur,

- Et même plutôt soixante mille que cinquante mille, dit le maréchal de Saint-André.

- Et vous, monsieur d'Enghien, que pensez-vous?

- Mais, monsieur le connétable, je pense exactement comme ces messieurs.

- Alors, vous êtes, comme toujours, d'un avis contraire an mien?

- Non, monsieur le connétable, reprit Dandelet ; seulement, nous sommes d'avis que l'amiral dit la vérité.

- Eb bien, êtes-vous prêts à risquer quelque chose pour le secourir, l'amiral?

- Je suis prêt à risquer ma vie, répondit Dandelot.

 Nous aussi, dirent d'une même voix le maréchal de Saint-André et le duc d'Enghien.

- Alors, tout va bien! dit le connétable.

Puis, se retournant vers l'antichambre dans laquelle se faisait un grand bruit :

- Corbleu! dit-il, d'où vient tout ce vacarme ?

- Monseigneur, dit un des sous-officiers de garde, c'est un homme qu'on vient d'arrêter à la porte de Ham.

- Qu'on le fourre en prison !

- On croit que c'est un militaire déguisé en paysan.

- Ou'on le pende!

- Mais il se réclame de M. l'amiral, et assure qu'il vient de sa part.

- A-t-il une lettre ou un sauf-conduit?

- Non, et c'est ce qui nous a fait croire que nous avions affaire à un espion.

- On'on le roue !

 Un instant! cria une voix dans l'antichambre, on ne roue nas les gens comme cela, fût-on M. le connétable.

Et, à la suite d'une vive rumeur et d'un mouvement qui indiquait une lutte, un homme s'élança de l'antichambre dans la chambre.

Et l'éérie Vyonnet propez garde à ce que vous alles

 Eh! s'écria Yvonnet, prenez garde à ce que yous allez faire, monseigneur : c'est Maldent!

Qu'est-ce que c'est que cela, Maldent? demanda le connétable.
 C'est le second messager que vous a envoyé M. l'ami-

ral, et qui, parti en même temps que moi de Saint-Quentin, arrive naturellement deux heures après moi, ayant passé par Ham.

Et, en effet, c'était Maldent, qui, n'ayant pas trouvé M. le connetable à Ham, y avait pris un cheval, et était accourn à toute bride de Ham à la Fère, de peur que quelque obstacle n'eth arrêté Yvonnet en chemin.

Maintenant, comment Maldent, qui était parti en costume militaire, et avec une lettre de l'amiral, arrivait-il vêu en paysan et sans lettre? C'est ce que, grâce à leur perspicacité habituelle, nos lecteurs devineront dans un des chapitres suivants.

# ПX

### L'ÉCHELLADE.

Que nos lecteurs ne s'étonnent point de nous voir suivre, avec une exactitude qui appartient plutôt à l'historien qu'au romancier, tous les détails, attaque et défense, de ce glorieux siège de Saint-Quentin, — siège également glorieux pour celui qui l'a fait et pour celui qui l'a soutenu.

D'ailleurs, à notre avis, la grandeur d'un pays se compose aussi bien de ses défaites que de ses victoires : la gloire des

triomphes se rehausse de celle des revers.

Quel peuple, en effet, n'eût pas succombé après Créey, après Potitiers, après Azincourt, après Pavie, après Saint-Quentin, après Waterloo' Mais la main de Dieu était sur la France, et, après chaque chute, la France, au contraire, s'est relevée plus grande qu'élle n'était auparavant.

C'est après avoir succombé sept fois sous le poids de sa

roix que Jésus sauva le monde!

La France, sous ce rapport, qu'on nous permette de le

dire, pourrait bien n'être autre chose que le Christ des nations.

Saint-Quentin est une de ces stations de la France portant.

Saint-Quentin est une de ces stations de la France portant sa croix.

La croix, ce fut la monarchie.

Heureusement, derrière la monarchie était le peuple,

Cette fois encore, derrière la monarchie tombée, nous al-

lons voir le peuple rester debout.

Pendant la nuit qui suivit le départ d'Yvonnet et d'9 Maldent, on vint prévenir l'amiral que les scutinelles qui montaient la garde au faubourg d'Isle croyaient entendre un bruit de sapc.

Coligny se leva et courut à l'endroit menacé.

C'était un capitaine expérimenté, que l'amiral. Il descendit de son cheval, se coucha sur le rempart, approcha son oreille de terre, et écouta.

Puis, se relevant :

— Ce n'est point un bruit de sape, dit-il; c'est un bruit de canons que l'on roule... L'ennemi approche ses pièces pour tirer en batterie.

Les officiers se regardérent.

Puis Jarnac, s'avançant :

- Monsieur l'amiral, dit-il, vous savez que l'avis de tout le monde est que l'endroit n'est pas tenable?

L'amiral sourit.

- C'est le mien aussi, messieurs, dit-il; et, cependant, vous le voyez, depuis clnq jours, nous tenons... Si je m'étais retiré quand j'en fus pressé par vous, le faubourg d'Isle serait, depuis cinq jours, aux mains des Espagnols, et les travaux qui leur restent à faire pour attaquer la ville de ce côté seraient terminés. Or, n'oublions point ceci, messieurs : chaque jour que nous gagnons nous est aussi utile que le sont au daim poursuivi les derniers souïfles de son halcine.
  - Alors, votre avis, monseigneur?
- Mon avis est que nous avons fait, de ce côté, tout ce qu'il était humainement possible de faire, et qu'il faut porter ailleurs notre force, notre dévouement et notre vigilance.

Les officiers s'inclinèrent en signe d'acquiescement.

— Au point du jour, continua Coligny, les pieces espanoles seront en batterie, et le feu commenera; au point du jour, il faut que tout ce que nous avons ici d'artillerie, de munitions, de boulets, de balles de laine, de brouettes, de civières, de pies, d'outils à pionnier, soit reniré dans la ville. Une partie de nos hommes va s'occuper à cela; l'autre entassera dans les maisons les fagots, les fascines que j'ài fait préparer, et y mettra le feu... Je veillerai moi-même à la retraite, et ferai couper les ponts derrière nos soldats.

Puis, comme il voyait autour de lui les pauvres malneureux à qui ces maisons appartenaient, et qui écoutaient ces

ordres d'un air désolé :

— Mes amis, dit-il, vos maisons, épargnées par nous, seraient démolies par les Espagnols, qui y chercheraient du bois et des pierres pour construire leurs masques et creuser leurs tranchées; faites-en donc vous-mêmes le sacrifice au roi et au pays : c'est vous que je charge d'y mettre le feu.

Les habitants du faubourg d'Isle se regardèrent, échangèrent quelques mots à voix basse, et l'un d'eux, s'avancant :

- Monsieur l'amiral, dit-il, je m'appelle Guillaume Pauquet; vous voyez d'ici ma maison, celle-là qui est la plus grande du quartier... Je me charge de mettre le feu à ma maison, et voici mes voisins et mes amis qui en feront autant aux leurs que je vais en faire à la mienne.
- C'est vrai, cela, mes enfants? dit l'amiral, les larmes aux yeux.
- Est-ce pour le bien du roi et du pays, ce que vous demandez là, monsieur l'amiral?
- Tenez seulement quinze jours avec moi, mes amis, et nous sauvons la France! dit Coligny.
- Et, pour que vous teniez dix jours encore, il faut que nous brûlions nos maisons?
  - Je crois, mes amis, que c'est nécessaire.
  - Alors, nos maisons brûlées, vous répondez de tenir?
     Je réponds, mes amis, de faire tout ce qu'un gentil-
- homme devoué au roi et au pays peut faire, dit l'aniral. Quiconque parlera de rendre la ville sera jeté par moi du haut en has des murailles ; si je parle de la rendre moimême, que l'on m'en fasse autant.
- C'est bien, monsieur l'amiral, dit un des habitants du faubourg; quand vous ordonnerez de brûler les maisons, on y mettra le feu.
- Mais, dit une voix, j'espère bien qu'on épargnera l'abbaye de Saint-Quentin-en-Isle.
- L'amiral se retourna du côté d'où venait la voix, et reconnut Lactance.
- --- Saint-Quentin-en Isle moins que tout le reste, répondit l'amiral. De la plate-forme de Saint-Quentin-en-Isle, on domine tout le rempart de Rémicourt, et une batterie de canons établie sur cette plate-forme rendrait la défense du rempart impossible.
- Lactance leva les yeux au ciel, et poussa un profond soupir.
- D'ailleurs, continua en souriant l'amiral, saint Quentin est avant tout le protecteur de la ville, et il ne nous en

voudra point d'empêcher qu'on ne fasse de son abbaye un

moyen de ruine pour ses protégés.

Puis, profitant de ce moment de bonne volonté, qui paraissait inspirer à chacun un seul et même dévouement, il ordonna que l'on commençat de tirer vers la ville les canons, et de charrier les différents objets indiqués par lui; le tout dans le plus grand silence possible.

On se mit à l'œuvre, et, il faut le dire, avec autant de courage ceux qui portaient les fascines dans les maisons que eeux qui, attelés aux canons et aux chariots, tiraient chariots

et canons vers la ville.

A deux heures du matin, tout était rentré, et il ne restait derrière la vieille muraille que le nombre d'arquebusiers nécessaire pour faire croire qu'elle était toujours défendue, et les hommes qui, des torches à la main, se tenaient prêts à mettre le feu aux maisons.

Au point du jour, comme l'avait prévu l'amiral, les Espagnols tirèrent leur première volée. Une batterie de brêche avait été établie dans la nuit, et c'était bien le travail qui se faisait pour son établissement qu'avait entendu l'amiral.

Cette première volée était le signal convenu pour mettre le feu au faubourg. Pas un des habitants n'hésita; chacun approcha héroïquement sa torche des fascines, et, au bout d'un instant, on vit monter vers le ciel un rideau de fumée qui fit bientôt place à un rideau de flamme.

Le faubourg brûlait depuis l'église Saint-Éloi jusqu'à celle de Saint-Pierre-au-Canal; mais, au milieu de cet immense brasier, comme si un pouvoir surhumain en eût écarté l'in-

cendie, l'abbaye de Saint-Quentin restait intacte.

Trois fois, à travers le feu, et passant sur des ponts volants, car les autres avaient été coupés, — des bourgeois d'abord, des soldats ensuite, et enfin des artificiers, allèrent renouveler la tentative, trois fois la tentative échoua.

L'amiral, du hant de la porte d'Isle, suivait les progrès de la destruction, lorsque Jean Pauquet, se séparant du groupe dont il faisait partie, et s'approchant de l'amiral, son bonnet de laine à la main :

— Monseigneur, dit-il, il y a là un ancien de la ville qui prétend avoir entendu raconter à son père qu'un dépôt de pondre existe dans l'une ou l'autre des deux tours qui flanquent la porte d'Isle, et peut-être dans toutes les deux.

quent la porte d'Isle, et peut-être dans toutes les deux.

— Bon i dit l'amiral, il faut voir... Où sont les clefs ?

— Ah! les clefs, dit Jean Pauquet, qui sait cela? It y a peut-être cent ans que les portes n'ont été-ouvertes! — Alors, qu'on prenne des leviers et des pinces pour les

ouvrir.

— N'èdre bas pézoin te lesiers ni te binzes, dit une voix;

 N'edre has pezoin te leliers in te binzes, dit une voix; moi bouzer la borde, et la borde s'oufrira!
 Et Heinrich Scharfenstein, suivi de son neveu Frantz, fit

Et Heinrich Scharfenstein, suivi de son neveu Frantz, trois pas vers Coligny.

- Ah! c'est toi, mon brave géant? dit l'amiral.

Foui, c'êdre moi et mon neseu Frantz.
 Eh bien, pousse, mon ami! pousse!

Les deux Scharfenstein s'approchèrent chacun d'une porte, s'y adossèrent, et, toujours pareils à une double mécanique obéissant à un même mouvement, après avoir pris leur point d'appui, complèrent :

- Ein! zwein! drei!

Et, au mot drei, qui, dans notre langue, correspond au mot trois, faisant chacun un effort, ils enfoncèrent chacun le battant de la porte auquel il était adossé, et cela si victorieusement, que tous deux tombèrent avec les battants.

Seulement, comme les portes avaient opposé des résistances plus ou moins grandes, Frantz Scharfenstein tomba de son long et à la renverse, tandis que Heinrich, plus favorise, ne tomba que sur son derrière.

Mais tous deux se relevèrent avec leur gravité habituelle, en disant :

- Foilà!

On entra dans les tours. L'une d'elles, comme l'avait dit Jean Pauquet, contenait ellectivement deux ou trois milliers de poudre; mais, comme il l'avait dit encore, cette pondre ctait là depuis si longtemps, que, lorsqu'on voulut l'enlever dans les caques, celles-ci tombérent en poussière.

Alors, l'amiral donna l'ordre d'apporter des draps pour transporter la poudre à l'arsenal.

Puis, voyant que cet ordre commençait à s'exécuter, il rentra chez lui pour déjeuner et pour prendre un peu de repos, étant sur pied depuis minuit, et n'ayant rien mangé depuis la veille. Il venait de se mettre à table, lersqu'on lui annonça qu'un des messagers qu'il avait envoyés au connétable était de retonr, et demandait à lui parler sans retard.

C'était Yvonnet.

Yvonnet venait annoncer à l'amiral que les secours réclamés par lui arriveraient le lendemain, conduits par son frère M. Dandelot, par le maréchal de Saint-André et par le duc d'Enghien.

Ces secours devaient so composer de quatre mille hommes de pied, qui, selon l'indication donnée par l'amiral, suivraient le chemin de Savy, et entreraient par le faubourg-de Ponthoille.

Maldent était resté à la Fère pour servir de guide à

Yvonnet en était là de son récit, et levait un verre de vin qu'on venait de lai verser pour boire à la santé de l'amiral, lorsque, tout ensemble, la terre trembla, les murailles chancelèrent, les vitres des fenètres volèrent en éclats, et-un bruit semblable, à celai de cent pièces de canon qui tonneraient à la fois se fit entendre.

L'amiral se leva; Yvonnet, pris d'un mouvement nerveux, reposa sur la table son verre plein-

En même temps, un nuage passa sur la ville, emporté par le vent d'ouest, et une forte odeur de soufre se répandit dans l'appartement à travers les vitres cassées.

 On! les malheureux! dit l'amiral, ils n'auront pas pris les précautions nécessaires, et la poudrière vient de santer!
 Aussitôt, sans attendre les nouvelles, il sortit de la mai-

son, et courut vers la porte d'Isle.

Toute la population se précipitait du même côté; l'amiral n'avait point de renseignements à demander : tous ces gens couraient au bruit, mais ignoraient quelle était la cause de ce bruit.

Coligny ne s'était pas trompé: il·vit la tour éventrée et fumante comme le cratère d'un volcan. Une flammèche de l'immense incendie qui l'entourait était entrée par une des meurtrières, et avait mis le fou au terrible combustible.

Quarante ou cinquante personnes avaient péri; cinq offificiers qui dirigeaient l'opération avaient disparn. La tour offrait à l'ennemi une brèche par laquelle vingtcing assaillants pouvaient monter de front.

Par nonheur, le voile de flamme et de fumée qui s'étendait entre le faubourg et la ville cachait cette brêche aux Espagnols; — le dévouement des habitants qui avaient mis le feu à leurs maisons venait donc de sauver la ville.

Coligny comprit le danger : il sit un appel à la bonne vo lonté de tous; mais les bourgeois seuls y répondirent. Les gens de guerre, qu'on avait retirés du saubourg, étaient allés se repaire et se rafraichir.

Au nombre de ceux qui étaient allés se repaire et se rafraichir étaient les deux Scharfenstein; mais, comme leur tente n'était qu'à une cinquantaine de pas du théâtre de l'é vénement, ils furent des premiers à répondre à l'appel-de Pamiral.

C'étaient deux précieux auxiliaires, que l'oncle Heinrich et le neveu Frantz, en circonstance pareille : leur force herculéenne, leur stature gigantesque les rendaient bons à tout, Ils mirent bas leurs pourpoints, retroussèrent leurs manches, et se firent maçons.

Trois heures après, soit que l'ennemi n'eût rien su de la catastrophe, soit qu'il préparât quelque autre entreprise, les réparations étaient faites sans empêchement aucun, et la tour était redovenue presque aussi-solide qu'auparavant.

Toute cette journée —qui était celle du 7 août — s'écoula sans que l'ennemi fit la moindre démonstration; il semblait se borner à un simple blocus. Sans doute attendait-il l'arrivée de l'armée anglaise.

Le soir, les sentinelles remarquèrent quelque mouvement du côé du fathourg d'Else. Les Espagnois de Carondelet et de Julien Romeron, profitant de l'affaiblissement de l'incendie, commencèrent à apparaître dans le faubourg, et àse rapprocher de la ville.

Toute la surveillance se concentra donc de ce côté.

Le soir, à dix heures, l'amiral convoqua chez lui les principaux officiers de la garnison; il leur annonça que, dans la nuit, selon toute probabilité, leur arriverait le renfort attendu. On devait donc secrétement garnir la muraille, depuis Tourival jusqu'à la porte de Ponthoille, sain de se tenir prêt à porter du secours, s'il était besoin, à Dandelot et à ses hommes.

Yvonnet, qui, en sa qualité de messager, avait été inité a ces dispositions, les avait vu preunde avec joie, et, anta qu'il avait été en lui, — car sa connaissance toute particulière des localités ne laissait pas que de lui donner une certaine influence, — il avait pousse les veilleurs nocturnes du côté de la porte de Rémicourt, du côté de la porte d'Isle, et du côté de la porte de Ponthoille.

Cette disposition, en effet, — à part quelques sentinelles, — laissait entièrement à découvert le rempart du Vieux-Marché, où était située, on se le rappelle, la maison de Jean Pauquet, et particulièrement le petit pavillon habité par mademoiselle Gudule.

Aussi, vers onze heures, par une de ces sombres units si estimées et si bénies des amoureux qui vont voir leurs maitresses, et des hommes de guerre qui préparent une surprise, notre aventurier, suivi de Helnrich et de Frantz, armés comme lui jusqu'aux dens, s'avançai-li avec précaulion à travers les rues des Rosiers, de la Fosse et de Saint-Jean, par laquelle — à cent pas à peu près de la tour Dameuse — on rejoignait le rempart du Vieux-Marché.

Les trois aventuriers suivaient ce chemin, parce qu'il était à leur connaissance que tout l'espace qui s'étendait entre la tour Dameuse et la porte du Vieux-Marché était vouf de sentinelles, l'ennemi n'ayant encore fait aucune démonstration de ce côté.

Le boulevard était donc sombre et désert.

Pourquoi cette troupe, qui, malgré son apparence formidable, n'avait aucune intention hostile, se composait-elle de Heinrich et Frantz-d'un côté, et d'Yvonnet de l'autre?

Par cette loi naturelle qui veut qu'en ce monde, la faiblesse cherche la force, et que la force aime la faiblesse.

Avec qui, parmi ses luit compagnons, Yvonnet avait-il fait la fiaison la plus intime? Avec Heinrich et avec Frantz. Pourquoi? C'est qu'ils étaient les plus forts, et que lui était le plus faible.

Dès que les deux Scharfenstein avaient un instant de loisir, quel était celui dont ils s'empressaient de rechercher la compagnie? Yvonnet. Aussi, lorsque Yvonnet avait besoin d'un appui quelconque, à qui allait-il demander secours ? Aux deux Scharfenstein.

Sons son costume toujours soigné, toujours coquet, toujours élégant, jurant avec le costume rude et soldatesque des deux géants, Yvonnet, suivi par eux, ressemblait à un enfant de bonne maison tenant en laisse deux molosses.

C'était or rette attraction que nous avons dite de la faiblesse ver la force, et cette sympathie de la force pour la faiblesse, que, ce soir-là encore, Yvonnet s'était adressé aux deux Scharfenstein, afin de leur demander s'ils voulaient venir avec lui, et que, comme d'habitude, ceux-ci s'étaient levés et armés aussitôt en répondant :

- Pien folondiers, meinherr Yfonnet.

Car les deux Scharfenstein appelaient Yvonnet monsieur, distinction qu'ils n'accordaient à aucun autre de leurs compagnons.

C'est que leur amitié pour Yvonnot était mélée d'un profond respect. Lamais il ne serait arrivé à l'oncle ou au neveu de se permettre de prendre la parole devant le jeune aventurier; non, ils l'écoutaient parler belles femmes, belles armes, beaux habits, se contentant d'approuver de la tête, et, de temps en temps, — à ses saillies, bien entendu, de rire de ce ros rire oui leur était particulier.

Où allait Yvonnet, quand Yvonnet leur disait: «Venez avec moil » peu leur importait; il avait dit: «Venez!» cela suffisait, et ils suivaient cette charmante flamme de leur esprit comme des satellites suivent une planète.

Ce soir, Yvonnet allait à ses amours; il avait dit aux deux Scharfenstein: « Venez ! » et, comme on le voit, ils étaient venus.

Seulement, dans quel but, quand il s'agissait d'un de ces rendez-vous où la présence d'un tiers est toujours génante, Yvonnet s'était-il fait accompagner des deux géants?

D'abord, empressons-nous de dire que les braves Allemands n'etaient point des témois incommodes, ils fermaient un œil, ils en fermaient deux, ils en fermaient trois, ils en fermaient quatre, sur un mot, sur un geste, sur un signe de leur compagnon, et les tenaient religieusement fermés tant qu'un signe, un geste ou un mot de leur compagnon ne leur permettait pas de les rouvrir.

Yvonnet les avait emmenés parce que, — ou s'en souvient, — pour arriver à la fenêtre du pavillon de Gudule, il avait besoin d'une échelle; et, au lieu de prendre une échelle, il avait trouvé plus simple de prendre les deux Scharfenstein; ce qui revenait absolument au même.

Le jeune homme avait, comme on le comprend bien, une collection de signaux, de bruits, de cris différents, à l'aide desquels il annonçait à sa maitresse qu'il était présent; mais, ce soir-là, il n'eut besoin ni de cris, ni de bruit, ni de signal: Goddel était à sa fendre et attendat.

Toutefois, en voyant arriver trois hommes au lieu d'un, elle se retira prudemment.

Mais, alors, Yvonnet se détacha du groupe, se fit reconnaître, et la jeune fille, tremblante encore, mais non plus effrayée, reparut dans le sombre encadrement.

.En deux mots, Yvonnet expliqua à sa maitresse les dangers que courait, dans une ville assiégée, un soldat se promenant une échelle sur le dos : une patrouille pouvait croire qu'il portait cette échelle dans le but de communiquerrave les assiégeants; une fois ce doute logé dans l'esprit de la patrouille, il fallait suivre le chef de cette patrouille chez un officier, chez un capitaine, chez le gouverneur, peut-être, et, la, expliquer la destination de cette échelle, explication qui, si délicatement qu'elle fût menée, compromettait l'honneur de mademoiselle Gndule.

Il valait donc bien mieux s'en rapporter à deux amis de la discrétion desquels on était sûr, comme l'était Yvonnet de ses deux compagnons,

Mais comment deux amis remplaçaient-ils une échelle?
Voilà ce qu'avait quelque peine à comprendre mademoimoiselle Gudule.

Yvonnet résolut de ne point perdre de temps à développer la théorie et il appliqua immédiatement la démonstration.

A cet effet, il appela les deux Scharfenstein, lesquels, ouvrant l'immensa compas qui leur servait de jambes, furent en trois enjambées près de lui.

Puis il adossa l'oncle contre la muraille, et fit un signe au neveu. En moins de temps qu'il n'en fandrait pour le raconter, Frantz mit un pied entre les mains jointes de son oncle, un autre sur son épaule; puis, arrivé à la hauteur de la fonètre, il prit par la tailte mademoiselle Gudule, qui regardiait ave curiosité, et qui, avant qu'elle otte et le temps de faire un mouvement pour se défendre, — mouvement qu'elle n'elt peut-être point fait, d'ailleurs, en côt-elle en le temps, — se trouva enlevée de sa chambre et déposée sur le boulevard côte à côte d'Yvonnet.

- La! dit Frantz en riant, foilà la cheune ville temantée!

- Merci, dit Yvonnet.

Et, prenant le bras de Gudule sous le sien, il entraîna la belle enfant vers l'endroit le plus obscur du rempart.

Cet endroit le plus obscur était le sommet circulaire d'une des tours, sommet protégé par un parapet de trois pieds de hauteur.

Les deux Sharfenstein allèrent s'asseoir sur une espèce de banc le pierre adossé à la courtine.

Notre pretention n'est pas de rapporter ici la conversation d'rounet et de mademoiselle Gdulle. Ils étaient jeunes, amoureux il y avait trois jours et trois nuits qu'ils n'avaient causé ensemble, et ils avaient tant de choses à se dire, que tout ce qu'ils se dirent en un quart d'heure ne tiendrait certainement pas dans se chapitre.

Nous disons en un quart d'heure, parce que, au hout d'un quart d'heure, si animée que fût la conversation, Yvonnet s'interrompit, et, posant as main sur la jolle bouche de son interlocutrice, pencha la tête en avant, et écouta.

En écoutant, il lui sembla entendre un bruit pareil à celui d'un froissement d'herbe sous des pas nombreux.

En regardant, il lui sembla voir comme un immense ser-

pent noir rampant au pied de la muraille.

Mais la nuit était si sombre, mais le bruit était si peu perceptible, que tout cela pouvait aussi bien être une illusion qu'une réalité; d'autant plus que, tout à coup, le monve-

ment et le bruit cessèrent. Yvonnet regarda, écouta, et ne vit ni n'entendit plus rien. Cependant, tout en maintenant la jeune fille enveloppée de son bras et appuyée contre sa poitrine, il demeura les

yeux fixes, la tête passée entre deux créneaux.

Bientôt, il crut voir le gigantesque serpent dresser sa tête contre la muraille grise, et se hisser le long de cette muraille pour atteindre le parapet de la courtine.

Puis, comme une hydre à plusieurs têtes, le serpent allongea une seconde tête près de la première, et une troi-

sième près de la seconde.

Alors, tout fut expliqué pour Yvonnet.: sans perdre une minute, il prit Gudule entre ses bras, et, lui recommandant le silence, il la jeta dans les mains de Frantz, quì, à l'aide de son oncle, en un instant, et par le même procédé qu'il l'en avait tirée, la réintégra dans sa chambre.

Puis, courant vers l'échelle la plus proche, le jeune homme arriva juste au moment où le premier Espagnol posait le

pied sur le parapet de la courtine.

Si grande que fût l'obscurité, on vit une espèce d'éclair briller dans l'ombre; puis on entendit un cri, et l'Espagnol, frappé à travers les entrailles par la fine épée d'Yvonnet, tomba à la renverse, la tête la première.

Le bruit de sa chute se perdit dans un effroyable craquement; c'était la seconde échelle, toute chargée d'hommes, qui, repoussée par le bras nerveux de Heinrich, glissait le long de la muraille avec un rauque frôlement.

De son côté, Frantz avait trouvé sur son chemin une poutre abandounée, et, la soulevant au-dessus de sa tête, il l'avait

laissée tomber en travers sur la troisième échelle.

L'échelle avait été brisée aux deux tiers de sa hauteur à peu près, et la poutre, l'échelle et les hommes étaient tombés pèle-mêle dans le fossé. Restait Yvonnet, qui, en frappant de son mieux, criait à

tue-tête :

- Alarme! alarme!

Les deux Scharfenstein accoururent à son aide, au moment où deux ou trois Espagnols avaient déjà mis le pied sur

le rempart, et pressaient vivement Yvonnet. Un des assaillants tomba fendu en deux par l'énorme épée

de Heinrich; l'autre roula assommé sous la masse de Frantz; le troisième, qui s'apprétait à frapper Yvonnet, fut saisi à la ceinture par l'un des deux géants, et jeté à la volée pardessus le rempart.

En ce moment, apparurent, à l'extrémité de la rue du

Vieux-Marché, Jean et Guillaume Pauquet, attirés par les cris des trois aventuriers, et portant des torches d'une main et des haches de l'autre.

Dès lors, la surprise était manquée, et, aux cris réunis des bourgeois et des aventuriers, un double secours arriva de la tour Saint-Jean et de la grosse tour, qui confinait au faubourg de Ponthoille.

Puis, en même temps, et comme si toutes ces attaques eussent été combinées pour éclater ensemble, on entendit, à une demi-lieue dans la plaine, du côté de Savy, derrière la chapelle d'Épargnemaille, la détonation d'un millier d'arquebuses, et l'on vit s'élever entre le ciel et la terre cette fumée rougeâtre qui plane au-dessus des vives fusillades.

Les deux entreprises, — celle des Espagnols pour surprendre la ville, et celle de Dandelot pour la secourir, étaient éventées.

Nous avons vu comment le hasard avait fait échouer celle des Espagnols; disons comment ce même hasard avait fait échouer celle des Français.

FIN DU TOME PREMIER -



## TABLE

## PREMIÈRE PARTIE

|            | tour d'Hesdin-Pert, dans la journée du 5 mai 1555,     |
|------------|--------------------------------------------------------|
| - 4        | vers deux heures de l'après-midi                       |
| - 8        | - Les aventuriers                                      |
|            | - Où le lecteur fait plus ample connaissance avec les  |
| 19         | héros que nous venons de lui présenter                 |
| 28         | - L'acte de société                                    |
|            | - Le comte de Waldeck                                  |
|            | - Le justicier                                         |
| <u> 60</u> | - Histoire et roman                                    |
| 74         | - L'écuyer et le page                                  |
| 82         | - Leone-Leona                                          |
| 96         | - Les trois messages                                   |
| 110        | - Odoardo Maraviglia                                   |
|            | - Ce qui se passait dans un cachot de la forteresse de |
| 419        | Milan pendant la nuit du 44 au 45 novembre 4534.       |
|            | - Le Démon du Midi                                     |
|            | - Où Charles-Quint tient la promesse faite à son fils  |
| 443        | don Philippe                                           |
|            |                                                        |

## DEUXIEME PANTIE

| I - La cour de France        | . 481 |
|------------------------------|-------|
| II - La chasse du roi        | . 195 |
| III - Connétable et cardinal | . 210 |

## LR PAGE DU DUC DE SAVOIE

|     |                                                     | Pages |
|-----|-----------------------------------------------------|-------|
| ıv  | La guerre                                           | . 223 |
| v   | - Où le lecteur se retrouve en pays de connaissance | . 238 |
| VΙ  | - Saint-Quentin                                     | . 247 |
| VII | - L'amiral tient sa parole                          | . 26  |
| VШ  | I - La tente des aventuriers                        | . 27  |
| IX  | - Bataille                                          | . 27  |
| X   | - M. de Théligny                                    | . 28  |
| XI  | - Le réveil de M. le connétable                     | . 29  |
| XII | - L'échellade.                                      | . 30  |

FIN DE LA TABLE DU TOME PREMIER

88648





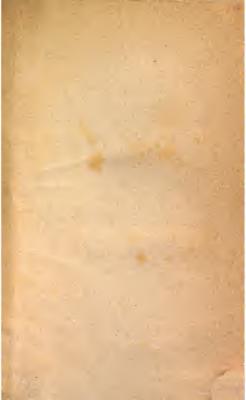



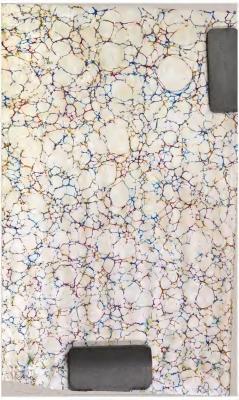

